

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Loogle

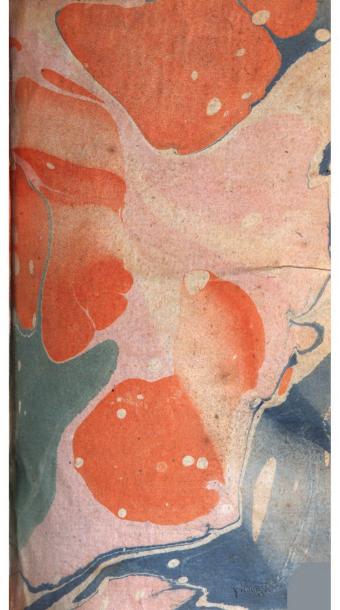

4050 431-13 32-10-1

# HISTOIRE NATURELLE

# DES CÉTACÉES

39413

DÉDIÉE

A ANNE-CAROLINE LA CEPEDE:

PAR LE C.EN LA CEPÈDE,

Grand-Chancelier de la Légion d'honneur; membre du Sénat, et de l'Institut national de France; l'un des Professeurs du Muséum d'Histoire naturelle; membre de l'Institut national de la République Italienne; de la société d'Arragon; de celle des Curieux de la Nature, de Berlin; de la société royale des Sciences de Gottingue; des sociétés d'Histoire naturelle, des Pharmaciens, Philotechnique, Philomatique, des Observateurs de l'homme, et Galvanique, de Paris; de celles d'Agriculture d'Agen, de Besançon, et de Bourg; des sociétés des Sciences et Arts de Montaubau, de Nîmes, des Deux-Sèvres, de Nancy, et de Dijon; du Lycée d'Alençon, de l'Athénée de Lyon, etc. etc.

## TOME SECOND.



s An, Imprimeur-Libraire, rue de Vaugirard, nº 1195.

L'AN XII DE LA REPUBLIQUE

1904

# TABLE

Des Articles contenus dans ce volume.

Les NARWALS, 7.

Le narwal volgaire, *ibid*. Le narwal microcéphale, 31. Le narwal Anderson, 37.

LES ANARNAKS, 39.

L'anarnak groenlandois, ibid.

LES CACHALOTS, 41.

Le cachalot macroséphale, ibid. Le cachalot trumpo, 110. Le cachalot svineval, 116. Le cachalot blanchâtre, 119.

LES PHYSALES, 121.

Le physale cylindrique, ibid.

Les Physétères, 132.

Le physétère microps, ibid. Le physétère orthodon, 145. Le physétère mular, 149.

# 6. TABLE DES ARTICLES

LES DELPHINAPTÈRES, 154.

Le delphinaptère béluga, ibid. Le delphinaptère sénedette, 162.

Les D'AUPHINS, 164.

Le dauphin vulgaire, ibid.
Le dauphin marsouin, 218.
Le dauphin orque, 234.
Le dauphin gladiateur, 240.
Le dauphin néastracki, 246.
Le dauphin de dauphin ventru, 258.
Le dauphin férès, 253.
Le dauphin de Duhamel, 256.
Le dauphin de Péron, 258.
Le dauphin de Commerson, 250.

LES HYPEROODONS, 263.

L'hyperoodon butskopf, thid.

TABLE ALPHABÉTIQUE des noms donnés aux Cétacées, et dont il est fait mention dans l'Histoire naturelle de ces animaux, 272.

Tih de la Table.

# HISTOIRE NATURE L L E DES CÉTACÉES.

LES NARWALS.

## LE NARWAL VULGAIRE .

Que Lintérêt ne doit pas inspirer l'image du narwal? elle exerce le jugement,

Narhwal:



Voyez la table méthodique placée au commencement de cette Histoire.

#### YISTOIRE NATURELLE

Sève la pensée, et satisfait le génie, ar les formes colossales qu'elle montre, a puissance qu'elle annonce, les phénomènes qu'elle indique ou rappelle; elle excite la curiosité, elle fait naître une sorte d'inquiétude, elle touche le cœur, en entraînant l'attention vers les contrées lointaines, vers les montagnes de glaces flottantes, vers les tempêtes épouvantables qui soumettent d'infortunés navigateurs à tous les maux de l'absence, à toutes les hor-

Licorne de mer.

Narhval, en Norvege.

Lighval, ibid.

Narhval . en Islande.

Nar-hoal, ibid.

Naa-hval, ibid.

Tauvar, en Groenland.

Killelluak , ibid.

Kernektok, ibid,

Tugalik, ibid.

Monodon monoceros. Linne, edition de

Monodon. Artedi, gen. 78, spec. 108.

Id. Faun. Suecic. 48.

Id. Mus. Ad. Fr. 1 . p. 52.

Id. Muller, Zoolog. Dan. Prodrom. p. 6, n. 44.

··· 44•

reurs des frimas, à tous les dangers de la mer en courroux; elle agit enfin sur l'imagination, lui plaît, l'anime et l'étonne, en réveillant toutes les idées attachées à cet être fantastique et merveilleux que les anciens ont nommé l'abrne, ou plutôten retraçant cet être admirable et réel, ce premier des quadrupèdes, ce dominateur redoutable et paisible des rivages et des forêts humides de la zone torride, cet éléphant si remarquable par sa forme, ses

Narhwal, oder einhorn. Andars. Island.

Id. Cranz, Groenland. p. 146. Einhorn. Mart. Spitzb. p. 94.

Echhiorning. Eggede; Groenl, p. 56. Monodon narhwal. Bonnaterre, planches

de l'Encyclopédie méthodique

1d. Édicion de Bloch, publice par R. R. Custel.

Oth. Fabric. Faun. Groenland. 29.
Unicornu marinum. Mus. Wormi. p. 282-283.

Raj. Pisc. p. 11.

Licorne de mer. Valmont-Bomare, Dictionnaire d'histoire naturelle.

Narhwal. Id. ibid.

Klein, Miss. pisc. 2, p. 18, tab. 2, fig. c.

dlinensions, ses organes, ses armes, sa force, son industrie et son instinct. Le narwal est, à beaucoup d'égards, l'éléphant de la mer. Parmi tous les animaux que nous connoissons, eux seuls ont recui ces dents si longues, si dures, si pointues, si propres à la défense et à l'attaque. Tous deux ont nne grande masse, un grand volume, des muscles vigoureux, une peau épaisse. Mais les résultats de leur conformation sont bien differens : l'un ; très doux par caractère, n'use de ses armes que pour se défendre, ne repousse que ceux qui le provoquent, ne perce que ceux qui l'attaquent, n'écrase, que ceux qui l'ai résistent, ne peursuit et n'immole que ceux qui l'irritent; l'autre, impatient, pour ainsi dire, de toute supériorité, se précipite sur tout ce qui lui fait ombrage, se jette en furieux contre l'obstacle le plus insensible affronte la puissance brave insensible, affronte la puissance, brave le danger, recherche le carnage, attaque sans provocation, combat sans rivalité, et tue sans besoin.

Et ce qui est très-remarquable, c'est

que l'éléphant vit au milieu d'une atmosphère perpétuellement embrasée par les rayons ardens du soleil des tropiques, et que le narwal habite au milieu des glaces de l'Océan polaire, dans cet empire éternel du froid, que la moitié de l'année voit envahi par les ténèbres.

Mais l'éléphant ne peut se nourrir que de végétaux; le narwal a besoin d'une proie; et dès-lors tout est expli-

qué.

On n'a compté jusqu'à présent qu'une ou deux espèces de ces narwals munis de défenses comparables à celles de l'éléphant; mais nous croyons devoir en distinguer trois. Deux sur-tout sont séparées l'une de l'autre par de grandes diversités dans les formes, dans les dimensions, dans les habitudes. Nous exposerons successivement les caractères de ces trois espèces, dont les traits distinctifs sont présentés dans notre tableau général des cétacées. Occuponsnous d'abord du narwal auquel se rapporte le plus grand nombre d'observations déjà publiées, auquel nous

pourrions donner le nom particulier de macrocéphale\*, pour désigner la grandeur relative de sa tête, l'un des rapports les plus frappans de sa conformation avec celle des baleines, et notamment de la baleine franche, mais auquel nous préférons de conserver l'épithète spécifique de vulgaire.

notamment de la baleine franche, mais auquel nous préférons de conserver l'épithète spécifique de vulgaire.

De la mâchoire supérieure de ce narwal sort une dent très-longue, étroite, conique dans sa forme générale, et terminée en pointe : cette dent, séparée de la mâchoire, a été conservée pendant long-temps, dans les col·lections des curieux, sous le nom de norme ou de défense de licorne. On la corne ou de défense de licorne. On la regardoit comme le reste de l'arme placée au milieu du front de cet animal fabuleux, symbole d'une puissance irrésistible, auquel on a voulu que le cheval et le cerf ressemblassent beaucoup, dont les anciens ne se sont pas con-tentés de nous transmettre la chimérique histoire, dont on retrouve l'image sur plusieurs des monumens qu'ils nous

<sup>\*</sup> Macrocéphale signifie grande tête.

ont laissés, et dont la figure, adoptée par la chevalerie du moyen âge, a décoré si souvent les trophées des fêtes militaires, rappelle encore de hauts faits d'armes à ceux qui visitent de vieux donjons gothiques, et orne les écussons conservés dans une partie de l'Europe.

ll n'est donc pas surprenant qu'à une époque déjà un peu reculée, elle ait

été vendué très-cher.

Cette dent est cannelée en spirale. On ne sait pas encore si la courbe produite par cette cannelure va, dans tous les individus, de gauche à droite, ou de droite à gauche; mais on sait que les pas de vis formés par cette spirale sont très nombreux, et que le plus souvent on en compte plus de seize.

La nature de cette dent se rapproche beaucoup de celle de l'ivoire. Cette

La nature de cette dent se rapproche beaucoup de celle de l'ivoire. Cette défense est creuse à la base comme celles de l'éléphant; elle est cependant plus dure. Ses fibres plus déliées ne forment pas des arcs croisés, comme les fibres de l'ivoire; mais elles sont plus étroitement liées; plus ténues, elles ont plus de surface, à proportion de leur masse; elles exercent les unes sur les autres une force d'affinité plus grande; elles sont réunies par une cohérence plus difficile à vaincre: la défense est plus compacte, plus pesante, moins altérable, moins sujette à perdre, en jaunissant, l'éclat et la couleur blanche qui lui sont propres.

Si nous considérons la longueur de cette dent, relativement à la longueur totale de l'animal, nous trouverons qu'elle en est quelquefois le quart ou à peu près'. Il ne faut donc pas être étonné qu'on ait trouvé des défenses de narwal de plus de trois mètres, et même de quatre mètres et deux tiers.

étonné qu'on ait trouvé des défenses de narwal de plus de trois mètres, et même de quatre mètres et deux tiers.

Lorsqu'on rencontre un narwal avec une seule dent, on ne voit pas cette défense placée au milieu du front, ainsi qu'on le pensoit encore du temps d'Albert'; mais elle est située au côté droit

suivant Wormius, et d'après les renseignemens qu'un évêque d'Islande lui avoit fait parvenir, la longueur de la dent du narwal est à la longueur totale de ce cétacée, comme 7 est à 30.

<sup>\*</sup> Albertus, XXIV, pag. 244 a.

ou au côté gauche de la mâchoire supérieure. Plusieurs naturalistes célèbres ent écrit qu'on la trouvoit beaucoup plus souvent à gauche qu'à droite. Elle perce la lèvre supérieure, qui entoure entièrement sa base et forme ordinairement autour de cette arme une sorte de bourrelet en anneau, assez large et un peu convexe. Le diamètre de la défense est le plus souvent, à cette même base, d'un trentième de la longueur de cette dent; et la profondeur de l'alvéole qui la reçoit et la maintient, peut égaler le septième de cette même longueur.

Mais cette dent placée sur le côté gauche ou sur le côté droit, est-elle l'unique défense du narwal? ce cétacée est il un véritable unicorne ou licorne

de mer?

On ne peut plus conserver cette opinion. Toutes les analogies devoient faire croire que la dent du narwal n'étant pas placée sur la ligne du milieu de la tête, mais s'insérant dans un des côtés de cette partie, n'est pas unique par une suite de la conformation natu-

relle de l'animal; mais les faits connus ne laissent aucun doute à ce sujet.

Lorsqu'on a pris un narwal avec une seule défense, on a trouvé fréquem-ment, du côté opposé à celui de la dent, un alvéole recouvert par la peau, mais qui renfermoit le rudiment d'une seconde défense arrêtée dans son développement. Des capitaines de bâtimens pêcheurs ont attesté à Anderson que pêcheurs ont atteste a Anderson que plusieurs individus de l'espèce que nous décrivons, ont, du côté droit de la mâxchoire supérieure, une seconde dent semblable à la première, quoique plus courte et moins pointue; et pour ne pas alonger cet article sans nécessité, et ne citer maintenant qu'un seul fait, le capitaine Dirck-Petersen, commandant le vaisseau le Lion d'or, apporta à Hambourg, en 1689, les os de la tête d'un narwal femelle, dans lesquels deux défenses étoient insérées. La figure gravée de cette tête a été publiée dans plusieurs ouvrages, et récemment dans la partie de l'*Encyclopédie methodique* que nous devons au professeur Bonnaterre. Ces deux dents n'étoient éloignées

l'une de l'autre, à leur sortie du crâne, que de six centimètres; mais leurs directions s'écartoient de manière qu'il y avoit cinquante centimètres de distance entre leurs extrémités: celle de gauche avoit près de deux mètres et demi de long, et celle de droite étoit moins longue de treize centimètres et demi.

D'après ces faits, et indépendamment d'autres raisons, on n'a pas besoin de réfuter les idées des premiers pêcheurs, qui ont cru que la femelle du narwal étoit privée de défenses, comme la biche est privée de cornes, et qui, par je ne sais quelle suite de conséquences, ont pensé que le cétacée nommé marsouin étoit la femelle du narwal vulgaire.

Anderson assure, d'après un témoin oculaire, pêcheur expérimenté et observateur instruit, qu'on avoit pris un narwal femelle dans le ventre de laquelle on avoit trouvé un fœtus qui ne présentoit aucun commencement de dent. Nous ignorons à quel âge paroissent les défenses; mais il nous semble que l'on doit croire, avec le professeur

Gmelin et d'autres habiles naturalistes, que les narwals ont deux dents pendant

leur première jeunesse.

Notre illustre confrère Blumenbach, de la société des sciences de Gottingue, etc. a eu occasion de voir un jeune narwal dont la défense gauche excédoit déjà la lèvre d'un tiers de mètre ou environ, et dont la défense droite étoit encore cachée dans son alvéole \*.

Si les cétacées de l'espèce que nous décrivons; n'ont qu'une défense lorsqu'ils sont devenus adultes, c'est parce que des chocs violens ou d'autres causes accidentelles, comme les efforts qu'ils font pour casser les blocs de glace dans lesquels ils se trouvent engagés, ont brisé une défense encore trop fragile, comprimé, déformé, désorganisé l'alvéole au point d'y tarir les sources de la production de la dent. Souvent alors la matière osseuse, qui n'éprouve plus d'obstacle, ou qui a été déviée, obs-

<sup>\*</sup> Abbildungen naturhistorischer gegenszande, ...... von J. Fr. Blumenbach; Gotlingen, n. 44.

true cet alvéole; et la lèvre supérieure s'étendant sur une ouverture dont rien ne la repousse, la voile et la dérobe

tout-à-fait à la vue.

Nous avons une preuve de ces faits dans un phénomène analogue, présenté par un individu de l'espèce de l'éléphant, dont les défenses ont tant de rapports avec celles du parwal. On peut voir dans la riche collection d'anatomie comparée du Muséum national d'histoire naturelle, le squelette d'un élé-phant mâle, mort il y a deux ans dans ce Muséum. Que l'on examine cette helle préparation, que nous devons, ainsi que tant d'autres, aux soins de mon savant collègue le citoyen Cuvier. On ne verra de défense que du côté gauche de la mâchoire supérieure, et l'alvéole de la défense droite est oblitéré, Cependant non seulement tout le monde sait que les éléphans ont deux défenses, mais encore l'individu mort. dans la ménagerie du Muséum en avoit deux lorsqu'on l'a fait partir du château de Loo en Hollande, pour l'amener à Paris, C'est pendant son voyage,

et en s'efforçant de sortir d'une grande et forte caisse de bois dans laquelle on l'avoit fait entrer pour le transporter, qu'il cassa sa défense droite. Il avoit alors près de quatorze ans, et il n'a vécu que cinq ans depuis cet accident.

Quoi qu'il en soit, quelle arme qu'une défense très-dure, très-pointue, et de cinq mètres de longueur! quelles blessures ne doit-elle pas faire, lorsqu'elle est mise en mouvement par un narwal

irrité!

Ce cétacée nage en effet avec une si grande vîtesse, que le plus souvent il échappe à toute poursuite; et voilà pourquoi il est si rare de prendre un individu de cette espèce, quoiqu'elle soit assez nombreuse. Cette rapidité extraordinaire n'a pas été toujours reconnue, puisqu'Albert, et d'autres auteurs de son temps ou plus anciens, ont au contraire fait une mention expresse de la lenteur qu'on attribuoit au narwal. On la retrouve néanmoins non seulement dans la fuite de ce cétacée, mais encore dans ses mouvemens particuliers et dans ses diverses évolutions; et

quoique ses nageoires pectorales soient courtes et étroites, il s'en sert avec tant d'agilité, qu'il se tourne et retourne avec une célérité surprenante. Il n'est qu'un petit nombre de circonstances où les narwals n'usent pas de cette faculté remarquable. On ne les voit ordinairement s'ayancer avec un peu de lenteur, que lorsqu'ils forment une grande troupe; dans presque tous les autres momens, leur vélocité est d'autant plus effrayante, qu'elle anime une grande masse. Ils ont depuis quatorze jusqu'à vingt mètres de longueur, et une épaisseur de plus de quatre mètres dans l'endroit le plus gros de leur corps: aussi a-t-on écrit depuis longtemps qu'ils pouvoient se précipiter, par exemple, contre une chaloupe, l'écarter, la briser, la faire voler en

<sup>\*</sup> Auctor de natura rerum, apud Vincenium XVII, cap.-120.

Albertus, XXIV, p. 244 a. Voyez l'ouvrage du savant Schneider qui a pour titre, Petri Artedi Synonymia, etc. Lipine, 1789.

### 22 HISTOIRE NATURELLE

éctats, percer le bord des navires ave leur défense, les défruite ou les cou ler à fond. On a trouvé de leurs lon gues dents enfoncées très-avant dan la carëne d'un vaisseau par la vic lence du chec, qui les avoit ensuit cassées plus ou moins près de leur base Ces mêmes armes ont été égalemen vues profoidement plantees dans l corps de baleines hanches. Ce n'est pa que nous pensions, avez quelques nati valistes, que les nativals aient une sort de hame naturelle contre ces baleines mais on a écrit qu'ils étoient tres avicle de la langue de ces cétacées, comm les dauphins gladiateurs; qu'ils la déve roient avec avidité, lorsque la mort o la forblesse de ces baleines leur per mettoient de l'arracher sans dange Et d'ailleurs, tant de causes peuver allumer une ardeur passagère et un fureur aveugle contre toute espec d'obstacles, même contre le plus irre sistible et contre l'animal le plus dan gereux, dans un être moins grand moins fort sans doute que la baleis franche, mais très-vif, très-agile,

ment cette lance si pointue, si longue, si droite, si dure, n'entreroit-elle pas assez avant dans le corps de la baleine pour y rester fortement attachée?

Et des-lors, quel habitant des mers pourroit ne pas craindre le narwal? Non seulement avec ses dents il fait des blessures mortelles, mais il atteint son ennemi d'assez loin pour n'avoir point à redouter ses armes. Il fait pénétrer l'extrémité de sa défense jusqu'au cœur de cet ennemi, pendant que sa tête en est encore éloignée de trois ou quatre mètres. Il redouble ses coups; il le perce; il le déchire, il lui arrache la vie, tou-jours hors de portée, toujours préservé de toute atteinte, toujours garanti par la distance. D'ailleurs, au lieu d'être réduit à frapper ses victimes, il en est qu'il écarte, soulève, enlève, fance avec ses dents, comme le bœuf avec ses cornes, le cerf avec ses bois, l'élétant avec ses défenses

phant avec ses défenses.

Mais ordinairement, au lieu d'assouvir sa rage ou sa vengeance, au lieu défendre sa vie contre les requins,

## 24 HISTOIRE NATURELLE

les autres grands squales et les divers tyrans des mers, le narwal, ne cédant qu'au besoin de la faim, ne cherche qu'une proie facile : il aime, parmi les mollusques, ceux que l'on a nommés planorbes; il paroît préférer, parmi les poissons, les pleuronectes pôles. On trouve dans Willughby, dans Worm, dans Klein, et dans quelques autres auteurs qui ont recueilli diverses opinions relatives à ce cétacée, qu'il n'est pas rebuté par les cadavres des habitans des mers, que ces restes peuvent lui convenir, qu'il les recherche comme alimens, et que le mot narwhal vient de whal, qui veut dire baleine, et de nar, qui, dans plusieurs langues du Nord, signifie cadavre.

Il lui arrive souvent de percer avec sa défense les poissons, les mollusques et les fragmens d'animaux dont il veut se nourrir. Il les enfile, les ramène jusqu'auprès de sa bouche, et, les saisissant avec ses lèvres et ses machoires, les dépèce, les réduit en lambeaux, les détache de sa dent, et les avale.

Il trouve aisément, dans les mers

qu'il fréquente, la nourriture la plus analogue à ses organes et à ses appés tits.

Il vit vers le quatre-vingtième degré de latitude, dans l'Océan glacial arctique. Il s'approche cependant des latitudes moins élevées. Au mois de février 1736, Anderson vit à Hambourg un narwal qui avoit remonté l'Elbe, poussé, pour ainsi dire, par une marée très-forte.

Tous les individus de l'espèce à laquelle cet article est consacré, n'ont pas les mêmes couleurs: les uns sont noirs, les autres gris, les autres nuancés de noir et de blanc\*. Le plus grand nombre est d'un blanc quelquefois éclatant et quelquefois un peu grisâtre, parsemé de taches noires, petites, inégales, irrégulières. Presque tous ont le ventre blanc, luisant et doux autoucher; et comme, dans le narwal, ni le ventre ni la gorge ne présentent de rides ou de plis, aucun trait saillant

<sup>\*</sup> Histoire des pêches des Hollandois dans les mens du Nord, tome I, page 182.

TOME II.

de la conformation extérieure n'indique l'existence d'une grande poche natatoire auprès de la mâchoire inférieure de ce cétacée, comme dans la jubarte, le rorqual et la baleinoptère

museau-pointu.

Sa forme générale est celle d'un ovoide. Il a le dos convexe et large; la tête est très grosse, et assez volumineuse pour que sa longueur soit égale au quart ou à peu près de la longueur totale. La mâchoire supérieure est re-couverte par une lèvre plus épaisse, et avance plus que celle d'en-bas. L'ouverture de la bouche est très-petite; l'œil, assez éloigné de cette ouverture, forme un triangle presque équilatéral avec le bout du museau et l'orifice des évents. Les nageoires pectorales sont très-courtes et très-étroites; les deux lobes de la caudale ont leurs extrémités airondies; une sorte de crête ou de saillie longitudinale, plus ou moins sensible, s'étend depuis les évents jusque vers la nageoire de la queue, et dimi-nue de hauteur à mesure qu'elle est plus voisine de cette nageoire.

Les deux évents sont rouris de manière qu'ils n'ont qu'un seul orifice. Cette ouverture est située sur la partie postérieure et la plus élevée de la tête t l'animal la ferme à volonté, par le moyen d'un opercule frangé et mobile, comme sur une charnière; et c'est à une assez grande hauteur que s'élève l'eau qu'il

rejette par cet orifice.

. On ne prendroit les narwals que trèsdifficilement, s'ils ne se rassembloient pas en troupes très-nombreuses dans les anses libres de glaçons, ou si on ne les rencontroit pas dans la haute mer, réunis en grandes bandes. Rapprochés les ans des autres, lorsqu'ils forment une sorte de légion au milieu du vaste océan, ils ne nagent alors qu'avec lenteur, ainsi que nous l'avons déjà dit. On s'approche avec précaution de leurs longues filesu Ils serrent leurs vangs et se pressent tellement, que les défenses de plusieurside des cétacées portent sur le dos de ceux qui les précèdent. Embarnassés les ons par les autres, au point d'avoir les mouvemens de leurs na geoirus Presdus entigrament enebeudus, ils ne peuvent ni se retourner, ni avancer, ni échapper, ni combattre, ni plonger, qu'avec peine; et les plus voisins des chaloupes périssent sans défense sous les coups des pêcheurs.

Au reste, on retire des narwals une huile qu'on a préférée à celle de la baleine franche. Les Groenlandois aiment beaucoup la chair de ces cétacées, qu'ils font sécher en l'exposant à la fumée. Ils regardent les intestins de ces animaux comme un mets délicieux. Les tendons du narwal leur servent à faire de petites cordes très-fortes; et l'on a écrit que de plus ils retiroient de son gosier plusieurs bessies utiles pour la pêche\*; de qui pourroit faire croire que ce cétacée a sous la gorge, comme la baleinoptère museau-pointu; le rorqual et la jubarte, une grande poche très-souple, un grand réservoir d'air, une large vensie nutatoire, quoiqu'aucun pli de la peau n'annonce l'existence de cet organe.

On emploie la défense, ou, si on

<sup>- \*</sup> Voyez le Traité des pêchez de Duhamel

l'aime mieux, l'ivoire du narwal, aux mêmes usages que l'ivoire de l'éléphant, et même avec plus d'avantage, parce que, plus dur et plus compacte, il re-coit un plus beau poli, et ne jaunit pas aussi promptement. Les Groenlandois en font des flèches pour leurs chasses, et des pieux pour leurs cabanes. Les rois de Danemarck ont eu, dit-on, et ont pout-être encore, dans le château de Rosenberg, un trône composé de défenses de narwals. Quant aux prétendues propriétés de cet ivoire contre les poisons et les maladies pestilentielles, on ne trouvera que trop de détails à ce sujet dans Bartholin, dans Wormius, dans Tulpius, etc. Mais comment n'auroit-on pas attribué des qualités extraordinaires à des défenses rares, d'une forme singulière, d'une substance assez belle, qu'on apportoit de très-loin, que l'on n'obtenoit qu'en bravant de grands dangers, et qu'on avoit pendant long-temps regardées comme l'arme toute-puissante d'un animal aussi merveilleux que la fameuse licorne?

En écartant cependant toutes ces erreurs, quel résultat général peut-on tirer de la considération des organes et des habitudes du narwal? Cet éléphant de la mer, si supérieur à celui de la terre par sa masse, sa vîtesse, sa force, et son égal par ses armes, lui est-il comparable par son industrie et son instinct? Non: il n'a pas reçu cette trompa longue et flevible. trompe longue et flexible; cette main souple, déliée et délicate; ce siège unique de deux sens exquis, de l'odorat qui donne des sensations si vives, et du toucher qui les rectifie; cet instrument d'adresse et de puissance, cet organe de sentiment et d'intelligence. Il faudroit bien plutôt le comparer au rhinocéros ou à l'hippopotame. Il est ce que seroit l'éléphant, si la Nature le privoit de sa trompe.

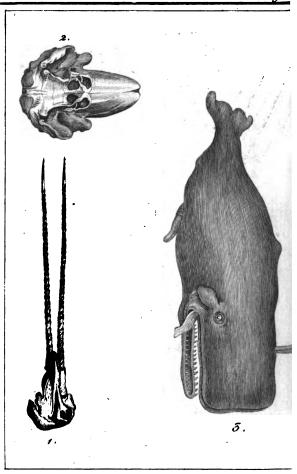

Partie de la tête et défenses d'un NARWAL Microcéphale Machoire supérieure et autres parties de la tête d'un = ACHALOT Swineval 3 PHYSALE Cylindrique

# LE NARWAL MICROCÉPHALE \*.

CETTE espèce est très-différente de celle du narwal vulgaire; nous pouvons en indiquer facilement les caractères, d'après un dessin très-exact fait dans la mer de Boston, au mois de février 1800, par M. W. Brand, et que sir Joseph Banks a eu la bonté de nous envoyer.

Nous nommons ce narwal, le microcéphale, parce que sa tête est en effet très-petite, relativement à celle du narwal vulgaire. Dans ce dernier cétacée, la longueur de la tête est le quart, ou à peu près, de la longueur totale : dans le microcéphale, elle n'en est que le dixième. La tête de ce microcéphale est d'ailleurs distincte du corps, au dessus de la shiface duquel elle s'élève un peu en bosse.

<sup>\*</sup> Narwalus microcephalus.

#### 52 HISTOIRE NATURELLE

L'ensemble de ce narwal, au lieu de représenter un ovoide, est très alongé, et forme un cône très-long, dont une extrémité se réunit à la caudale, et dont la partie opposée est grossie irrégulièrement par le ventre.

Ce cétacée ne parvient qu'à des dimensions bien inférieures à celles du narwal vulgaire. C'est à cette espèce qu'il faut rapporter la plupart des narwals dont on n'a trouvé la longueur que de sept ou huit mètres. L'individu pris auprès de Boston n'avoit pas tout-à-fait huit mètres de long; et nous avons dit, dans l'article précédent, qu'un narwal vulgaire avoit souvent plus de vingt mètres de longueur.

Malgré cette infériorité du microcéphale, ses défenses ont quelquefois une longueur presque égale au tiers de la longueur entière de l'animal, pendant

<sup>\*</sup> Voyez l'édition de Linné donnée par le professeur Gmeliu, article du Monodon monocéros; la description des planches de l'Encyclopédie méthodique, par le professeur Bonnaterre, article du Monodon narwal; et Artedi, genre 49, p. 78.

que celles du narwal vulgaire n'atteignent que le quart de cette longueur totale. Cette proportion dans les dimen-sions des défenses rend la petitesse de la tête du microcéphale encore plus sensible, et peut contribuer à le faire reconnoître. Dans l'individu dessiné par M. Brand, et dont nous avons fait gra-ver la figure, on ne voyoit qu'une défense : cette arme étoit placée sur le côté gauche de la mâchoire supérieure; la spirale formée par les stries assez pro-fondes de cette dent alloit de droite à gauche. La longueur de cette défense étoit de huit vingt-cinquièmes de la longueur du cétacée; mais nous trouvons une défense plus grande encore à proportion dans un narwal dont Tulpius a fait mention\*, qui vraisemblablement étoit de l'espèce que nous décrivons, et dont le cadavre fut trouvé, en juin 1648, flottant sur la mer, près de l'île Maja. La longueur de ce cétacée n'étoit que de sept mètres et un tiers; et sa défense avoit trois mètres de longueur, en y

<sup>\*</sup> Tulpius, Observ. medic. cap. 59.

comprenant la partie rentermée dans l'alvéole, et qui avoit un demi-metre de long. Au reste, cette défense, décrite par Tulpius, étoit dure, très-polie, très-blanche, striée profondément, et placée

sur le côté droit.

Le microcéphale étant beaucoup plus délié que le narwal vulgaire, sa vitesse doit être plus grande que celle de ce cétacée, quelqu'étonnante que soit la rapidité avec laquelle nage ce dernier narwal. Sa force seroit donc plus redoutable, si sa masse ne le cédoit à celle du narwal vulgaire, encore plus que la vivacité de ses mouvemens ne doit l'emporter sur celle des mouvemens du natwal à grande tête.

Nous venons de voir qu'on a pris un microcéphale auprès de Boston, et par conséquent vers le quarantième degré de latitude. D'un autre côté, il paroît qu'on doit rapporter à cette espèce les naiwals vus dans le détroit de Davis, et desquels Anderson avoit appris par des capitaines de vaisseau, qu'ils avoient le corps très-alongé, qu'ils ressembloient par leurs formes à l'acipensère esturgeon, mais qu'ils n'avoient pas la tête aussi pointue que ce cartilagineux.

L'individu pris dans la mer qui baigne les rivages de Boston, étoit d'un blanc varié par des taches très-petites, nuageuses, bleuâtres, plus nombreuses et plus foncées sur la tête, au bout du museau, sur la partie la plus élevée du dos, sur les nageoires pectorales, et

sur la nageoire de la queue.

Le museau du microcéphale est trèsarrondi; la tête, vue par-devant, ressemble à une boule. La mâchoire supérieure est un peu plus avancée que celle d'en-bas. L'ouverture de la bouche n'a qu'un petit diamètre. L'œil, très-petit, est un peu éloigné de l'angle que forme la réunion des deux mâchoires, et à peu près aussi bas que cet angle. Les pectorales sont à une distance du bout du museau, égale à trois fois ou environ la longueur, de la tête. La saillie longitudinale que l'on remarque sur le dos, et qui s'étend jusqu'à la nageoire de la queue, s'élève assez vers le milieu de la longueur totale et auprès de la caudale, pour imiter dans ces deux endroits un

## 36 HISTOIRE NATURELLE

commencement de fausse nageoire. La caudale se divise en deux lobes arrondis et recourbés vers le corps, de manière à représenter une ancre. L'ouverture des évents est un croissant dont les pointes sont tournées vers la tête.

## LE NARWAL ANDERSON'.

Anderson a vu à Hambourg des défenses de narwal qui n'étoient ni striées ni cannelées, mais dont la surface étoit absolument unie, et dont la longueur étoit considérable. D'autres observateurs en ont examiné de semblables. On ne peut pas regarder ces dents comme des produits d'une désorganisation individuelle; on ne peut pas les considérer non plus comme l'attribut de l'âge, le signe du sexe, ou la marque de l'influence du climat, puisqu'on a vu les narwals vulgaires, ou les microcéphales, de tout âge, des

<sup>·</sup> Narwalus Andersonianus.

Willughby (livre II, page 43 de son Ichthyologie) dit que les défenses du narwal qui ne présentent ni spirale ni stries, sont rares; mais il donne la figure de trois de ces défenses lisses et coniques, planche A 2.

## 58 HISTOIRE NATURELLE.

deux sexes et des différentes mers, présenter des défenses de même nature, de même forme, également striées en spirale, et profondément sillonnées. Nous devons donc rapporter ces défenses unies à une troisième espèce de narwal; et nous lui donnons le nom de l'observateur auquel on doit la connoissance de ces grandes dents à surface entièrement lisse.

# LES ANARNAKS

#### L'ANARNAK GROENLANDOIS .

La briéveté des dents, la courbure de leur extrémité, et la nageoire du dos, distinguent le genre des anarnaks, de celui des narwals, qui n'ont pas de nageoire dorsale, et dont les défenses sont très-longues et très-droites dans toute leur longueur. Otho Fabricius a fait connoître la seule espèce de cétacée que nous puissions inscrire dans ce genre. Les Groenlandois ont donné à

<sup>&#</sup>x27;Voyez les caractères du genre des anarnaks dans la table méthodique qui est à la tête de cette Histoire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anarnak Groenlandicus. Anarnak, dans le Groenland. Oth. Fabricius, Fauna Groenlandica, 3τ. Monodon spurius. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

## 40 HISTOIRE NATURELLE.

cette espèce le nom d'anarnak, que nous lui conservons comme dénomination générique. Ce nom désigne la qualité violemment purgative des chairs et de la graisse de ce cétacée. Il vit dans la mer qui baigne les côtes groenlandoises; il s'approche rarement du rivage. Son corps est alongé, et sa couleur noirâtre.

1. CACHALOT Macrocephale . 2. CACHALOT trum

Peiere id

## LES CACHALOTS.

#### LE CACHALOT MACROCÉPHALE:

QUEL colosse nous avons encore sous les yeux! Nous voyons un des géans

\* Catodon macrocephalus.

Cachelot.

Potvisch, par les Hollandois.

Kaizilot, ibid.

Pottfisch, par les Allemands.

Caschelott, ibid.

Kaskelot, en Norvége.

Potfisk, ibid.

Trold-hual, ibid.

Huns-hval, ibid.

Sue-hval, ibid.

Buur-hval, ibid.

Bardhvalir , ibid.

Rod-kammen (peigne rouge), par les Islandois.

Ill-hvel, nom donné par les Islandois aux

Voyez les caractères du genre des cachalots idans la table méthodique qui est à la tête de cette Histoire.

de la mer, des dominateurs de l'océan, des rivaux de la baleine franche. Moins fort que le premier des cétacées, il a reçu des armes formidables, que la Nature n'a pas données à la baleine.

espèces de cétacées dont les mâchoires sont armées de dents, et qui sont carnassières et dangerenses.

Sperma ceti, par les Anglois.

Fianfiro? au Japon.

Mokos? ibid.

Physeter macrocephalus. Linné, édition de Gmelin.

Grand cachalot: physeter macrocephalus. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Id. Édition de Bloch, publiée par R. R.

Castel.

Catodon fistula in cervice. Faun. Suecic. 53.

Id. Artedi, gen. 78, syn. 108.

Cetus bipinnis suprà niger, infra albicans, fistula in cervice. Brisson, Regn. animal.

p. 357, n. 1.

Cetepot walfish Batavis maris accolis dictum, et balæna major, in inferiore tantum maxilla, dentata, macrocephala, bipinnis Sibb. Raj. Pisc. p. 11.

A whirle-pool, — pot walfish, — cete. Clusio, etc. Willughby, lib. 2, pag. 41.

Des dents terribles par leur force et par leur nombre \* garnissent les deux rôtés de sa mâchoire inférieure. Son organisation intérieure, un peu différente de celle de la baleine, lui impose d'ailleurs le besoin d'une nourriture plus substantielle, que des légions d'animaux assez grands peuvent seules

Balæna. Id. pl. A 1, fig. 3.
Cetus dentatus. Mus. Worm. p. 280.
Id. Jonston, Pisc. p. 215, fig. 41-42.
Cete Clusii. Klein, Miss. pisc. 2, p. 14.
Aliud cete admirabile. Clus. Exot. p. 131.
Eggede, Groenland, p. 54.
Anders. Isl. p. 232.
Cranz, Groenland. p. 148.

Nous n'avons pas besoin de prévenir nos lecteurs qu'en citant dam la aynonymie de cet article, ou dans celle des autres articles de cette Histoire, les ouvrages des naturalistes anciens ou modernes, nous avons été souvent bien éloignés d'adopter les descriptions qu'ils ont données des cétacées dont ils ont parlé.

<sup>\*</sup>Suivant Anderson, le nom de cachalot a été donné, sur les rives occidentales de la France méridionale, au cétacée que nous décrivons, et signifie animal à dents.

lui fournir. Aussi ne règne-t, il pas sur les ondes en vainqueur pacifique comme la baleine; il y exerce un empire redouté: il ne se contente pas de repousser l'ennemi qui l'attaque, de briser l'obstacle qui l'arrête, d'immoler l'audacieux qui le blesse; il cherche sa proie, il poursuit ses victimes, il provoque au combat; et s'il n'est pas aussi avide de sang et de carnage que plusieurs animaux féroces, s'il n'est pas le tigre de la mer, du moins n'est-il pas l'éléphant de l'océan.

Sa tête est une des plus volumineuses, si elle n'est pas la plus grande de toutes celles que l'on connoît. Sa longueur surpasse presque toujours le tiers de la longueur totale du cétacée. Elle paroît comme une grosse masse tronquée par-devant, presque cubique, et terminée par conséquent à l'extrémité du museau par une surface très-étendue, presque carrée, et presque verticale. C'est dans la surface inférieure de ce cube immense, mais imparfait, que l'on voit l'ouverture de la bouche, étroite, longue, un peu plus reculée



choire Supérieure et autres parties de la tête d'un CILALOT Macrocéphale. 2 Machoire – frieure d'un CACHALOT Macrocéphale.

que le bout du museau, et fermée à la volonté du cachalot par la mâchoire d'en-bas, comme par un vaste couvercle renversé.

Cette mâchoire d'en-bas est donc évidemment plus courte que celle d'enhaut. Nous avons dans le Muséum national d'histoire naturelle les deux mâchoires d'un cachalot macrocéphale. La supérieure a cinq mèties quatre-vingtdouze centimètres de longueur; l'inférieure n'est longue que de quatre mètres quatre-vingt-six centimètres.

- Mais la mâchoire d'en-haut du macrocéphale l'emporte encore plus par sa largeur que par sa longueur sur celle d'en-bas, qu'elle entoure, et qui s'emboîte entre ses deux branches. Celle du cachalot que nous venons d'indiquer; a un mètre soixante-deux centimètres de large : l'inférieure n'a, vers le bout du museau, que trente-deux centimètres de largeur; et ses deux branches, en s'écartant, ne forment qu'un angle de quarante degrés \*.

<sup>\*</sup> La figure de cette machoire inférieure

¿ Chaque branche de la mâchoire d'en bas a quelquefois cependant un tiers de mètre d'épaisseur. La chair des gen-cives est ordinairement très-blanche, dure comme de la corne, revêtue d'une

dure comme de la corne, revetue a une sorte d'écorce profondément ridée, et ne peut être détachée de l'os qu'après avoir éprouvé pendant plusieurs heures une ébullition des plus fortes.

Le nombre des depts qui garnissent de chaque côté la machoire d'en-bas, est de vingt-trois, suivant le professeur Gmelin; il étoit de vingt-quatre dans l'individu dont une partie de la charpente osseuse est conservée dans lo Muséum d'histoire naturelle de Paris; il étoit de vingt-cinq dans un autre indi-vidu examiné par Anderson; et selon plusieurs écrivains, il varie depuis vingt-trois jusqu'à trente. On ne peut plus douter que ce nombre ne dépende de l'âge du cétacée, et ne croisse avec cet âge: mais nous devons remarquer avec

a été gravée dans les planches de l'Encyclo-pédie méthodique, sous la direction du ci-toyen Bonnaterre, Cétologie, pl. 6, fig. 3.



1.1. Vertebres d'un CACHALOT Macrocephale.

2. une des premières côtes d'un CACHALOT Macro

le savant Hunter, que, dans les cétacées, la dent paroît toute formée dans l'alvéole; elle ne s'alonge qu'en pénétrant dans la gencive. La mâchoire s'accroît en se prolongeant par son bout postérieur. C'est vers le gosier qu'il paroît de nouvelles dents à mesure que l'animal se développe; et de là vient que dans les cétacées, et particulièrement dans le macrocéphale, les alvéoles de la mâchoire supérieure sont d'autant plus profonds qu'ils sont plus près du bout du museau.

Ces dents sont fortes, coniques, un peu recourbées vers l'intérieur de la gueule. Les deux premières et les quatre dernières de chaque rangée sont quelquefois moins grosses et plus pointues que les autres. Elles ont à l'extérieur la couleur et la dureté de l'ivoire; mais elles sont, à l'intérieur, plus tendres et plus grises. On a écrit qu'elles devenoient plus longues, plus grosses et plus recourbées, à mesure que le cétacée vieillit. Lorsqu'elles n'ont encore qu'un sixième de mètre de longueur, leur circonférence est d'un douzième

de mètre à l'endroit où elles ont le plus de grosseur. La mâchoire supérieure présente autant d'alvéoles qu'il y a de dents à la mâchoire d'en bas. Ces alvéoles recoivent, lorsque la bouche se ferme, la partie de ses dents qui dépasse les gencives; et presque à la suite de chacune de ces cavités, on découvre une dent petite, pointue à son extrémité, située horizontalement, et dont on voit à peine, au dessus de la chair, une surface plane, unie et oblique.

La langue est charnue, un peu mo-

bile, d'un rouge livide, et remplit presque tout le fond de la gueule.

L'œil est situé plus haut que dans plusieurs grands cétacées. On le voit au-dessus de l'espace qui sépare l'ou-verture de la gueule, de la base de la pectorale, et à une distance presque égale de cet espace et du sommet de la tête. Il est noirâtre, entouré de poils très-ras et très-difficiles à découvrir. Cet organe n'a d'ailleurs qu'un très petit diamètre; et Anderson assure que, dans un individu de cette espèce, poussé dans l'Elbe par une forte tempête en décembre 1720, et qui avoit plus de vingt-trois mètres de longueur, le cristallin n'étoit que de la grosseur d'une balle de fusil.

Au reste, nous devons faire remarquer avec soin que l'œil du macrocéphale est placé au sommet d'une sorte d'éminence ou de bosse, peu sensible à la vérité, mais qui cependant s'élève assez au dessus de la surface de la tête, pour que le museau n'empêche pas cet organe de recevoir les rayons lumineux réfléchis par les objets placés devant le cétacée, pourvu que ces objets soient un peu éloignés. Aussi le capitaine Colnett dit il dans la relation de son voyage, que le cachalot poursuit sa proie sans être obligé d'incliner le grand axe de sa tête et de son corps sur la ligne le long de laquelle il s'avance.

ligne le long de laquelle il s'avance.

On a peine à distinguer l'orifice du conduit auditif. Il est cependant situé sur une sorte d'excroissance de la peau, entre l'œil et le bras ou la nageoire pec-

torale.

Les deux évents aboutissent à une même ouverture, dont la largeur est TOME 11.

souvent d'un sixième de mètre. L'animal lance avec force, et à une assez grande hauteur, l'eau qu'il fait jaillir par cet orifice. Mais ce fluide, au lieu de s'élever verticalement, décrit une courbe dirigée en avant, et par conséquent, au lieu de retomber sur les évents, lorsque le cachalot est en repos, retombe dans la mer, à une distance plus ou moins grande de l'extrémité du museau. Cet effet vient de la direction des évents, et de la position de leur orifice. Ces tuyaux forment une diagonale qui part du fond du palais, traverse l'intérieur de la tête, et se rend à l'extrémité supérieure du bout du museau, où elle se termine par une ouverture inclinée à l'horizon. L'eau lancée par cette ouverture et par ces tuyaux inclinés tend à s'élever dans l'atmosphère dans la même direction; et sa pesanteur, qui la ramène sans cessé vers la surface de la mer, doit alors lui faire décrire une parabole en avant du tube dont elle est partie.

Le macrocéphale n'est pas obligé de se servir d'évents pour respirer, aussi couvent que la baleine franche: il reste beaucoup plus long-temps sous l'eau; et l'on doit/croire, d'après le capitaine Colnett, que plus il est grand, et moins, tout égal d'ailleurs, il vient fréquemment à la surface de l'océan.

La nuque est indiquée dans ce cétacée par une légère dépression, qui s'étend de chaque côté jusqu'à la nageoire

pectorale.

Vers les deux tiers de la longueur du dos, s'élève insensiblement une sorte de callosité longitudinale, que l'on croiroit tronquée par-derrière, et qui présente la figure d'un triangle rectangle très-alongé.

Le ventre est gros et arrondi. La queue, dont la longueur est souvent inférieure à celle de la tête, est conique, d'un très-petit diamètre vers la caudale.

et par conséquent très-mobile.

Une gaine enveloppe la verge du mâle; et c'est dans une cavité longitudinale de près d'un demi-mètre de longueur, que chacune des deux mamelles de la femelle est cachée, et placée comme dans une sorte d'abri, La mamelle et le mamelon n'ont ensemble qu'une longueur d'un sixième de mètre ou à peu près; mais ils s'alongent, et la mamelle devient pendante, lorsque la mère allaite son petit.

La graisse ou le lard que l'on trouve au-dessous de la peau, a près de deux décimètres d'épaisseur. La chair est

d'un rouge pâle.

On a écrit que le diamètre de l'aorte du macrocéphale étoit souvent d'un tiers de mètre, et qu'à chaque systole il sort du cœur de ce cétacée près de

cinquante litres de sang.

Les sept vertèbres du cou, ou du moins les six dernières, sont soudées ensemble; elles sont réunies par une sorte d'ankilose, qui cependant n'empêche pas de les distinguer toutes, et de voir que les cinq intermédiaires sont très minces\*. Cette particularité contribue à montrer pourquoi le cachalot ne remue pas la tête sans mouvoir le corps.

<sup>\*</sup> Leçons d'anatomie comparée de G. Cuvier, rédigées par C. Duméril, etc. tome I, p. 154 et 163.

On ignore encore le nombre des vertèbres dorsales et caudales du macrocéphale; mais on conserve, dans les galeries d'anatomie comparée du Muséum d'histoire naturelle, trente-trois de ces vertèbres, dont la hauteur est de dixhuit centimètres, et la largeur de vingtun.

Anderson ayant-examiné le bout de la queue du cachalot macrocéphale de vingt-trois mètres de longueur, pris dans l'Elbe, et dont nous avons déjà parlé, trouva que les vertèbres qui la soutenoient, réunies les unes aux autres par des cartilages souples, devoient avoir été très-mobiles.

On peut voir aussi, dans les galeries du Muséum, deux vraies côtes du cachalot que nous tâchons de bien connoître. Elles sont comprimées, courbées dans un tiers de leur longueur, terminées par deux extrémités dont la distance mesurée en ligne droite est de cent treize centimètres, et articulées de manière qu'elles forment, avec celles du côté opposé, un angle de quatrevingt-dix degrés ou environ.

## 54 HISTOIRE NATURELLE

M. Chappuis de Quimper écrivit dans le temps à mon savant collègue Faujas de Saint-Fond, que des cachalots macrocéphales échoués sor la côte de Bretagne n'avoient que huit côtes de chaque côté, et que la longueur de ces côtes étoit de cent soixante-cinq centimètres.

L'os du front, très-étroit de devant en arrière, ressemble, dans le cachalot, comme dans tous les cétacées, à une bande transversale qui s'étend de chaque côté jusqu'à l'orbite, dont il compose le plafond; mais il descend moins bas dans le macrocéphale que dans plusieurs autres de ces mammifères, parce que l'œil y est plus élevé, ainsi que nous venons de le voir.

Si nous considérons le bras, nous trouverons que les deux os de l'avant-bras, le cubitus et le radius, sont aplatis, et articulés avec l'humerus et avec le carpe, de manière à n'avoir pas de mouvemens particuliers, au moins très-sensibles; que les phalanges des doigts sont également aplaties; et que toutes les parties qui composent le

bras, sont réunies et recouvertes de manière à former une véritable nageoire un peu ovale, ordinairement longue de plus d'un mètre, et épaisse de plus d'un décimètre.

La nageoire de la queue se divise en deux lobes dont chacun est échancré en forme de faux. Le bout d'un de ces lobes est souvent éloigné de l'extrémité de l'autre, de près de cinq

mètres.

Le dos du macrocéphale est noir ou noirâtre, quelquefois mêlé de reflets verdâtres ou de nuances grises; on a vu aussi la partie supérieure d'individus de cette espèce, teinte d'un bleu d'ardoise et tachetée de blanc.

Le ventre du macrocéphale est blanchâtre. Sa peau a la douceur de la soie.

Nous avons déjà dit que sa longueur pouvoit être de plus de vingt-trois mètres: sa circonférence, à l'endroit le plus gros de son corps, est alors au moins de dix-sept mètres; sa plus grande hauteur est même quelquefois supérieure ou du moins égale au tiers de sa longueur totale. Mais nous ne pouvons terminer la description de ce cétacée, qu'après avoir parlé de deux substances remarquables qu'on trouve dans son intérieur, ainsi que dans celui de presque tous les autres cachalots. L'une de ces deux substances est celle qui est connue dans le commerce sous le nom impropre de blanc de baleine; et l'autre est l'ambre gris.

Que la première soit d'abord l'objet

de notre examen.

La tête du cachalot macrocéphale, cette tête si grande, si grosse, si élevée même dans celle de ses portions qui saille le plus en avant, renferme, dans sa partie supérieure, une cavité très-vaste et très-distincte de celle qui contient le cerveau, et qui est très-petite. Le capitaine Colnett nous dit, dans la relation de son voyage, que dans un macrocéphale pris auprès de la côte occidentale du Mexique en août 1793, cette cavité occupoit près du quart de la totalité de la tête. Elle étoit inclinée en avant, s'avançoit d'un côté jusqu'au bout du museau, et, de l'autre,

s'étendoit jusqu'au-delà des yeux. On peut voir la position, la forme et la grandeur de cette cavité, dans la tête du macrocéphale, qui a près de six mètres de long, que l'on conserve dans le Muséum d'histoire naturelle, que nous avons fait graver, et dont l'os frontal a été scié de manière à laisser appercevoir cet énorme vide.

Cette cavité est recouverte par plusieurs tégumens, par la peau du cétacée, par une couche de graisse ou de lard d'un décimètre au moins d'épaisseur, et par une membrane dont le capitaine Colnett dit que la couleur est noire \*, et dans laquelle on voit de très

gros nerfs.

La calotte solide que l'on découvre quand on a enlevé ces tégumens, est plus ou moins dure, suivant l'âge du cétacée; mais il paroît que, tout égal d'ailleurs, elle est toujours plus dure dans le macrocéphale, que dans d'autres espèces de cachalots qui produisent du blanc, et dont nous parlerons bientôt.

<sup>\*\*</sup> Voyage to the south Atlantic etc.

La cavité est divisée en deux grandes: portions par une membrane parse-mée de perfs et étendue horizontalement. Ces deux portions sont traver-sées obliquement par les évents : elles sont d'ailleurs inégales. La supérieure est la moins grande : l'inférieure, qui est située au dessus du palais, a quelquesois plus de deux mètres et demi de hauteur. Il n'est donc pas surprenant qu'on retire souvent de ces deux cavités, lesquelles ont été comparées à des cavernes, plus de dix-huit ou même vingt tonneaux de blanc liquide. Mais cette substance-fluide n'est pas contenue uniquement dans ces deux grands espaces. Chacune de ces vastes cavernes est séparée en plusieurs compartimens, formés par des membranes verticales, dont on a considéré la nature comme semblable à celle de la pellicule intérieure d'un œuf d'oiseau, et c'est dans ces compartimens qu'on trouve le blanc. Cette matière est liquide pendant la vie de l'animal; elle est encore fluide lorsqu'on l'extrait peu de temps après la mort du cétacée. A

mesure néanmoins qu'elle se refroidit, elle se coagule : si elle est mêlée avec une certaine quantité d'huile, il faut un refroidissement plus considérable pour la fixer; et lorsqu'elle a perdu sa fluidité, elle ressemble, suivant M. Hunter, à la pulpe intérieure du melon d'eau. Elle est très-blanche : on a cependant écrit que ses nuances étoient quelquetois altérées par le climat, vraisemblablement par la nourriture et l'état de l'individu. Devenue concrète, elle est cristalline et brillante. C'est une matière huileuse, que l'on trouve autour du cerveau, mais qui est trèsdistincte par sa place, et très-différente par sa nature, de la substance médullaire. Le blanc que l'on retire de la portion supérieure de la grande cavité, est très-souvent moins pur que celui de la portion inférieure; mais on amène l'un et l'autre à un très-haut degré de pureté, en le séparant, à l'aide de la presse, d'une certaine quantité d'huile qui l'altère, et en le soumettant à plusieurs fusions, cristallisations et pressions successives. Il est alors

#### 60 HISTOIRE NATURELLE

cristallisé en lames blanches, brillantes et argentines. Il a une odeur particulière et fade, très-facile à distinguer de celle que donne la rancidité. Lors-qu'on l'écrase, il se change en une poussière blanche, encore lamelleuse et brillante, mais onctueuse et grasse. On le fond à une température plus basse que la cire, mais à une température plus élevée que la graisse ordinaire. Mis en contact avec un corps incandescent, il s'enflamme, brûle sans pétillement, répand une flamme vive et claire, et peut être employé avec d'autant plus d'avantage à faire des bougies, que lorsqu'il est en fusion, il ne tache pas les étoffes sur lesquelles il tombe, mais s'en sépare par le frot-tement, sous la forme d'une poussière.

Un canal, que l'on a nommé trèsimproprement veine spermatique, communique avec la cavité qui contient le blanc du cachalot. Très-gros du côté de cette cavité, il s'en éloigne avec la moelle épinière, et se divise en un très-grand nombre de petits vaisseaux, qui, s'étendant jusqu'aux extrémités du cétacée, distribuent dans toutes les parties de l'animal la substance blanche et liquide que nous examinons. Ce canal se vide dans la cavité de la tête, à mesure qu'on retire le blanc de cette cavité; et la substance fluide qui sort de ce gros vaisseau, remplace, pendant quelques momens, celui qu'on puise dans la tête.

On trouve aussi, dans la graisse du macrocéphale, de petits intervalles remplis de blanc. Lorsqu'on a vidé une de ces loges particulières, elle se remplit bientêt de celui des loges voisines; et, de proche en proche, tous ces interstices reçoivent un nouveau fluide, qui provient du grand canal dont la moelle épinière est accompagnée dans toute sa longueur.

Il y a donc dans le cachalot à l'histoire duquel cet article est consacré, un système général de vaisseaux propres à contenir et à transmettre le blanc, lequel système a beaucoup de rapports, dans sa composition, dans sa distribution, dans son étendue et dans la place qu'il occupe, avec l'ensemble formé par le cerveau, la moelle épinière et les nerfs proprement dits. Il ne faut donc pas être étonné qu'on retire du corps et de la queue du ma-

Il ne faut donc pas être étonné qu'on retire du corps et de la queue du macrocéphale une quantité de blanc égale, ou à peu près, à celle que l'on trouve dans sa tête, et que cette substance soit d'un égal degré de pureté dans les différentes parties du cétacée.

Pour empêcher que ce blanc ne s'altère et n'acquière une teinte jaune, on le conserve dans des vases fermés avec soin. Des commerçans infidèles l'ont quelquefois mêlé avec de la cire; mais en le faisant fondre on s'apperçoit aisément de la falsification de cette substance.

Pour achever de la faire connoître, nous ne pouvons mieux faire que de présenter une partie de l'analyse qu'on en peut voir dans le grand et bel ouvrage de notre célèbre et savant collègue Fourcroy \*.

<sup>\*</sup> Système des connoissances chimiques, tome X, p. 299 et suiv.

« Quand on distille le blanc à la cornue, on ne le décompose qu'avec
beaucoup de difficulté : lorsqu'il est
fondu et bouillant, il passe presque
tout entier et sans altération dans le » récipient; il ne donne ni eau, ni » acide sébacique; ses produits n'ont » pas l'odeur forte de ceux des graisses. » Cependant une partie de ce corps > graisseux est déjà dénaturée, puis-» qu'elle est à l'état d'huile liquide; et » si on le distille plusieurs fois de suite; on parvient à l'obtenir complétement huileux, liquide et inconcrescible. Mal-» gré l'espèce d'altération qu'il éprouve dans ces distillations répétées, le » blanc n'a point acquis encore plus de » volatilité qu'il n'en avoit; et il faut, » suivant le citoyen Thouvenel, le » même degré de chaleur pour le vola-» tiliser que dans la première opéra-» tion. L'huile dans laquelle il se con-» vertit, n'a pas non plus l'odeur vive » et pénétrante de celles qu'on retire » des autres matières animales traitées » de la même manière. La distillation » du blanc avec l'eau bouillante, d'après

# 64 HISTOIRE NATURELLE

» le chimiste déjà cité, n'offre rien de » remarquable. L'eau de cette espèce » de décoction est un peu louche; fil-» trée et évaporée, elle donne un peu » de matière muqueuse et amère pour » résidu. Le blanc, traité par ébullition » dans l'eau, devient plus solide et plus » soluble dans l'alcool qu'il ne l'est dans » son état naturel.

» Exposé à l'air, le blanc devient » jaune et sensiblement rance. Quoique » sa rancidité soit plus lente que celle » des graisses proprement dites, et » quoique son odeur soit alors moins » sensible que dans ces dernières, en » raison de celle qu'il a dans son état » frais, ce phénomène y est cependant » assez marqué pour que les médecins » aient fait observer qu'il falloit en » rejeter alors l'emploi. Il se combine » avec le phosphore et le soufre par la » fusion; il n'agit pas sur les substances » métalliques.

» Les acides nitrique et muriatique » n'ont aucune action sur lui. L'acide » sulfurique concentré le dissout en » modifiant sa couleur, et l'eau le sé» pare de cette dissolution, comme » elle précipite le camphre de l'acide » nitrique; l'acide sulfureux le déco-» lore et le blanchit; l'acide muriatique » oxigéné le jaunit, et ne le décolore » pas quand il a pris naturellement cette » nuance.

» Les lessives d'alcalis fixes s'unissent » au blanc liquéfié, en le mettant à » l'état savonneux : cette espèce de » savon se sèche et devient friable; sa » dissolution dans l'eau est plus louche » et moins homogène que celle des sa-» vons communs.

» Bouilli dans l'eau avec l'oxide rouge
» de plomb, le blanc forme une masse
» emplastique, dure et cassante.

» Les huiles fixes se combinent » promptement avec cette substance » graisseuse, à l'aide d'une douce cha-» leur; on ne peut pas plus la séparer » de ces combinaisons, que les graisses » et la cire. Les huiles volatiles dis-» solvent également le blanc, et mieux » même qu'elles ne font les graisses pro-» prement dites. L'alcool le dissout en » le faisant chausser : il s'en sépare

» une grande partie par le refroidis-» sement; et lorsque celui-ci est lent, le » blanc se cristallise en se précipitant. » L'éther en opère la dissolution encore » L'éther en opère la dissolution encore
» plus promptement et plus facilement
» que l'alcool; il l'enlève même à celui» ci, et il en retient une plus grande
» quantité. On peut aussi faire cristal» liser très-régulièrement le blanc, si,
» après l'avoir dissous dans l'éther à
» l'aide de la chaleur douce que la main
» lui communique, on le laisse refroi» dir et s'évaporer à l'air. La forme
» qu'il prend alors est celle d'écailles
» blanches, brillantes et argentées com» me l'acide boracique, tandis que le
» suif et le beurre de cacao, traités de
» même, ne donnent que des espèces
» de mamelons opaques et groupés,
» ou des masses grenues irrégumasses grenues irrégu-» lières. »

Comment ne pas penser maintenant, avec notre collègue Fourcroy, que le blanc du cachalot est une substance très-particulière, et qu'il peut être regardé comme ayant avec les huiles fixes les mêmes rapports que le camphre

avec les huiles volatiles, tandis que la cire paroît être à ces mêmes huiles fixes ce que la résine est à ces huiles volatiles?

Mais nous avons dit souvent qu'il n'existoit pas dans la Nature de phénomène entièrement isolé. Aucune qualité n'a été attribuée à un être d'une manière exclusive. Les causes s'enchaînent comme les effets; elles sont rapprochées et liées de manière à former des séries non interrompues de mer des séries non interrompues de anances successives. A la vérité, la lumière de la science n'éclaire pas encore toutes ces gradations. Ce que nous ne pouvous pas appercevoir est pour nous comme s'il n'existoit pas, et voilà pourquoi nous croyons voir des vides autour des phénomènes; voilà pourquoi nous sommes portés à supposer des faits isolés, des facultés uniques, des propriétés exclusives, des forces circonscrites. Mais toutes ces démarcaconscrites. Mais toutes ces démarcations ne sont que des illusions que le grand jour de la science dissipera; elles p'existent que dans nos fausses manières de voir. Nous ne devons donc pas pen-

ser qu'une substance particulière n'appartienne qu'à quelques êtres isolés. Quelque limitée qu'une matière nous paroisse, nous devons être sûrs que ses bornes fantastiques disparoîtront à mesure que nos erreurs se dissiperont. On la retrouvera plus ou moins abondante, ou plus ou moins modifiée, dans des êtres voisins ou éloignés des premiers qui l'auront présentée. Nous en avons une preuve frappante dans le blanc du cachalot : pendant long-temps on l'a cru un produit particulier de l'organisation du ma-crocéphale. Mais continuons d'écouter Fourcroy, et nous ne douterons plus que cette substance ne soit très-abondante dans la Nature. Une des sources les plus remarquables de cette matière, est dans le corps et particulièrement dans la tête du cachalot macrocéphale; mais nous verrons bientôt que d'autres cétacées le produisent aussi. Il est mê-me tenu en dissolution dans la graisse huileuse de tous les cétacées. L'huile de baleine franche ou d'autres baleines. à laquelle on a donné dans le commerce le nom impropre d'huile de poisson, dépose dans les vaisseaux où on la conserve, une quantité plus ou moins grande de blanc, entièrement semblable à celui du cachalot. La véritable huile de poisson, celle qu'on extrait du foie et de quelques autres parties de vrais poissons, donne le même blanc, qui s'en précipite lorsque l'huile a été pendant long-temps en repos, et qui se cristallise en se séparant de cette huile. Les habitans des mers, soit ceux qui ont reçu des poumons et des mamelles, soit ceux qui montrent des branchies et des ovaires, produisent donc ce blanc dont nous recherchons l'origine.

Mais continuons.

Fourcroy nous dit encore qu'il a trouvé une substance analogue au blanc dans les calculs biliaires, dans les déjections bilieuses de plusieurs malades, dans le parenchyme du foie exposé pendant long-temps à l'air et desséché, dans les muscles qui se sont putréfiés sous une couche d'eau ou de terre humide, dans les cerveaux conservés au

#### 70 HISTOIRE NATURELLE

milieu de l'alcool, et dans plusieurs autres organes plus on moins décomposés. Il n'hésite pas à déclarer que le blane dont nous étudions les propriétés, est un des produits les plus constans et les plus ordinaires des composés animaux altérés.

Observons cependant que cette substance blanche et remarquable, que les animaux terrestres ne produisent que lorsque leurs organes ou leurs fluides sont viciés, est le résultat habituel de l'organisation ordinaire des animaux marins, le signe de leur force constante, et la preuve de leur santé accoutumée, plutôt que la marque d'un dérangement accidentel, ou d'une altération passagère.

Observons encore, en rappelant et en réunissant dans notre pensée toutes les propriétés que l'analyse a fait découvrir dans le blanc du cachalot, que cette matière participe aux qualités des substances animales et à celles des substances végétales. C'est un exemple de plus de ces liens secrets qui unissent tous les corps organisés, et qui n'ont

jamais échappé aux esprits attentifs. Combien de raisons n'avons nous pas, par conséquent, pour rejeter les dénominations si erronées de blanc de baleine, de substance médullaire de cétacée, de substance cervicale, de sperma ceti (sperme de cétacée), etc. et d'adopter pour le blanc le nom d'adipocire, proposé par Fourcroy<sup>†</sup>, et qui montre que ce blanc, différent de la graisse et de la cire, tient cependant le milieu entre ces deux substances, dont l'une est animale, et l'autre végétale?

En adoptant la dénomination que nous devons à Fourcroy, nous changerons celle dont on s'est servi pour désigner le canal longitudinal qui accompagne la moelle épinière du macrocéphale, et qui aboutit à la grande cavité de la tête de ce cachalot. Au lieu de l'expression si fausse de veine spermatique, nous emploierons celle

de canal adipocireux.

<sup>\*</sup> Système des connoissances chimiques, tome X, page 302, édit, in-8°,

### 72 HISTOIRE NATURELLE

On a beaucoup vanté les vertus de cette adipocire pour la guérison de plusieurs maux internes et extérieurs. M. Chappuis de Douarnenez, que nous avons déjà cité au sujet des trente-un cachalots échoués sur les côtes de la ci-devant Bretagne en 1784, a écrit dans le temps au professeur Bonnaterre: « Le blanc, etc. est un onguent » souverain pour les plaies récentes; » plusieurs ouvriers occupés à dépecer » les cachalots échoués dans la baie » d'Audierne, en ont éprouvé l'effica- » cité, malgré la profondeur de leurs » blessures. »

Mais rapportons encore les paroles de notre collègue Fourcroy. « L'usage » médicinal de cette substance (l'adi-» pocire) ne mérite pas les éloges » qu'on lui prodiguoit autrefois dans » les affections catarrhales, les ulcères » des poumons, des reins, les péripneu-» monies, etc.: à plus forte raison est-» il ridicule de le compter parmi les » vulnéraires, les balsamiques, les dé-» tersifs, les consolidans, vertus qui » d'ailleurs sont elles-même le produit

> de l'imagination. Le citoyen Thou-» venel en a examiné avec soin les » effets dans les catarrhes, les i humes, » les rhumatismes goutteux, les toux » gutturales, où on l'a beaucoup van-» té; et il n'a rien vu qui pût auto-» riser l'opinion avantageuse qu'on en » avoit conçue. Il n'en a pas vu davan-» tage dans les coliques néphrétiques, » les tranchées de femmes en couche, » dans lesquelles on l'avoit beaucoup » recommandé. Ill'a cependant observé » sur lui-même, en prenant ce médi-» cament à la fin de deux rhumes vio-» lens, à une dose presque décuple de » celle qu'on a coutume d'en pres-» crire; il a eu constamment une accé-» lération du pouls et une moiteur sen-» sible. Il faut observer qu'en restant » dans le lit, cette seule circonstance, » jointe au dégoût que ce médica. » ment înspire, a pu influer sur l'effet » qu'il annonce. Aussi plusieurs per-» sonnes, à qui il l'a donné à forte dose, » ont elles eu des pesanteurs d'estomac » et des vomissemens, quoiqu'il ait eu » le soin de faire mêler le blanc de TOME II.

## 74 HISTOTER NATURELLE

» baleine (l'adipocire) fondu dans » l'huile, avec le jaune d'œuf et le si-» rop, en le réduisant ainsi à l'état » d'une espèce de crême. Il n'a jamais » retrouvé ce corps dans les excré-» mens; ce qui prouve qu'il étoit ab-» sorbé par les vaisseaux lactés, et qu'il » s'en faisoit une véritable digestion. »

Ajoutons, à tout ce qu'on vient de lire au sujet de l'adipocire, que cette substance est si distincte du cerveau, que si l'on perce le dessus de la tête du macrocéphale, et qu'on parvienne jusqu'à ce blanc, le cétacée ne donne souvent aucun signe de sensibilité, au lieu qu'il expire lorsqu'on atteint la substance cérébrale\*.

Le macrocéphale produit cependant, ainsi que nous l'avons dit, une seconde substance recherchée par le commerce : cette seconde substance

<sup>\*</sup> Recherches du docteur Swediawer, publiées dans les Transactions philosophiques, et traduites en françois par M. Vigarous, docteur en médecine. — Journal de physique, octobre 1784.

est l'ambre gris. Elle est bien plus connue que l'adipocire, parce qu'elle a été consacrée au luxe, adoptée par la sensualité, célébrée par la mode, pendant que l'adipocire n'a été regar-

dée que comme utile.

L'ambre gris est un corps opaque et: solide. Sa consistance varie suivant qu'il a été exposé à un air plus chaud' ou plus froid. Ordinairement néanmoins il est assez dur pour être cas-sant. A la vérité, il n'est pas susceptible de recevoir un beau poli, comme l'ambre jaune ou le succin; mais lorsqu'on le frotte, sa rudesse se détruit, et sa surface devient aussi lisse que celle d'un savon très-compacte, out même de la stéatite. Si on le racle avecun couteau, il adhère, comme la cire, au tranchant de la lame. Il conserve aussi, comme la cire, l'impression des ongles ou des dents. Une chaleur modérée le ramollit, le rend onctueux, le fait fondre en huile épaisse et noirâtre, fumer, et se volatiliser par degrés, en entier, et sans produire du charbon, mais en laissant à sa place une tache

# 76 HISTOIRE NATURELLE

noire, lorsqu'il se volatilise sur du métal. Si ce métal est rouge, l'ambre se fond, s'enflamme, se boursoufle, fume, et s'évapore avec rapidité sans former aucun résidu, sans laisser aucune trace de sa combustion. Approché d'une bougie allumée, cet ambre prend feu et se consume en répandant une flamme vive. Une aiguille rougie le pénètre, le fait couler en huile noirâtre, et paroît, lorsqu'elle est retirée, comme si on l'avoit trempée dans de la cire fondue.

L'humidité, ou au moins l'eau de la mer, peut ramollir l'ambregris, comme la chaleur. En effet, on peut voir dans le Journal de physique, du mois de mars 1790, que M. Donadei, capitaine au régiment de Champagne, et observateur très-instruit, avoit trouvé sur le rivage de l'Océan atlantique, dans le fond du golfe de Gascogne, un morceau d'ambre gris, du poids de près d'un hectogramme, et qui, mou et visqueux, acquit bientôt de la solidité et de la dureté.

L'ambre dont nous nous occupons est communément d'une couleur grise,

d'ailleurs parsemé de taches noirâtres, jaunâtres ou blanchâtres. On trouve aussi quelquefois de l'ambre d'une seule couleur, soit blanchâtre, soit grise, soit jaune, soit brune, soit noirâtre.

Peut-être devroit-on croire, d'après plusieurs observations, que ses nuances

varient avec sa consistance.

Son goût est fade; mais son odeur est forte, facile à reconnoître, agréable à certaines personnes, désagréable et même nuisible et insupportable à d'autres. Cette odeur se perfectionne, et, pour ainsi dire, se purifie, à mesure que l'ambre gris vieillit, se dessèche et se durcit; elle devient plus pénétrante et cependant plus suave, lorsqu'on frotte et lorsqu'on chauffe le morceau qui la répand; elle s'exalte par le mélange de l'ambre avec d'autres aromates; elle s'altère et se vicie par la réunion de cette même substance avec d'autres corps; et c'est ainsi qu'on pourroit expliquer l'odeur d'alcali volatil que répandoit l'ambre gris trouvé sur les bords du golfe de Gascogne par M. Donadei, et

qui se dissipa quelque temps après que ce physicien l'eut ramassé.

L'ambre gris est si léger, qu'il flotte non seulement sur la mer, mais encore

sur l'eau douce.

Il se présente en boules irrégulières: les unes montrent dans leur cassure un tissu grenu; d'autres sont formées de couches presque concentriques de différentes épaisseurs, et qui se brisent en écailles.

Le grand diamètre de ces boules varie ordinairement depuis un douzième jusqu'à un tiers de mètre ; et leur poids, depuis un jusqu'à quinze kilogrammes. Mais on a vu des morceaux d'umbre d'une grosseur bien supérieure. La compagnie des Indes de France exposa à la vente de l'Orient, en 1755, une boule d'ambre qui pesoit soixantedeux kilogrammes. Un pêcheur américain d'Antigoa a trouvé dans le ventre d'un cétacée, à seize myriamètres au sud-est des îles du vent, un morceau d'ambre pesant soixante cinq kilogrammes, et qu'il a vendu 500 livres sterling. La compagnie des Indes orientales de Hollande a donné onze mille riadalers à un roi de Tidor pour une masse d'ambre gris, du poids de quatre-vingt-onze kilogrammes. Nous devons dire cependant que rien ne prouve que ces masses n'aient pas été produites artificiellement par la fusion, la réunion et le refroidissement gradué de plusieurs boules ou morceaux naturels. Mais quoi qu'il en soit, l'état de mollesse et de liquidité que plusieurs causes peuvent donner à l'ambre gris, et qui doit être son état primitif, explique comment ce corps odorant peut se trouver mêlé avec plusieurs substances très-différentes de cet aromate, telles que des fragmens de mégétaux, des débris de coquilles, des arêtes ou d'autres parties de poisson,

Mais, indépendamment de cette introduction accidentelle et entraordinaire de corps étrangers dans l'ambre gris, cette substance renferme presque toujours des beas ou plutôt des mâchoires du mollusque auquel Linné a donné le nom de sepia octopadia, et que mon savant collègue le citoyen Lamarck a placé dans un genre auquel il a donné le nom d'octopode. Ce sont ces mâchoires, ou leurs fragmens, qui produisent ces taches jaunâtres, noirâtres ou blanchâtres, si

nombreuses sur l'ambre gris.

On a publié différentes opinions sur la production de cet aromate. Plusieurs naturalistes l'ont regardé comme un bitume, comme une huile minérale, comme une sorte de pétrole. Epaissi par la chaleur du soleil et durci par un long séjour au milieu de l'eau salée, avalé par le cachalot macrocéphale ou par d'autres cétacées, et soumis aux forces ainsi qu'aux sucs digestifs de son estomac, il éprouveroit dans l'intérieur de ces animaux une altération plus ou moins grande. D'habiles chimistes, tels que Geoffroy, Neumann, Grim et Brow, ont adopté cette opinion, parce qu'ils ont retiré de l'ambre gris quelques produits analogues à ceux des bitumes. Cette substance leur a donné, par l'analyse, une liqueur acide, un sel acide concret, de l'huile et un résidu charbonneux. Mais, comme l'observe

notre collègue Fourcroy, ces produits appartiennent à beaucoup d'autres substances qu'à des bitumes. De plus, l'ambre gris est dissoluble, en grande partie, dans l'alcool et dans l'éther; sa dissolution est précipitée par l'eaucomme celle des résines, et les bitumes sont presque insolubles dans ces liquides.

D'autres naturalistes, prenant les fragmens de mâchoires de mollusque disséminés dans l'ambre gris pour des portions de becs d'oiseau, ont pensé que cette substance provenoit d'excrémens d'oiseaux qui avoient mangé des

herbes odoriférantes.

Quelques physiciens n'ont considéré l'ambre gris que comme le produit d'une sorte d'écume rendue par des phoques, ou un excrément de crocodile.

Pomet, Lémery, et Formey de Berlin, ont cru que ce corps n'étoit qu'un mélange de cire et de miel, modifié par le soleil et par les eaux de la mer, de manière à répandre une odeur trèssuave.

4^

Dans ces dernières hypothèses, des cétacées auroient avalé des morceaux d'ambre gris entraînés par les vagues et flottant sur la surface de l'océan; et cet aromate, résultat d'un bitume, ou composé de cire et de miel, ou d'écume de phoque, ou de fiente d'oiseau, ou d'excrémens de crocodile, roulé par les flots et transporté de rivage en rivage pendant son état de mollesse, auroit pu rencontrer, retemir et s'attacher plusieurs substances étrangères, et particulièrement des dépouilles d'oiseaux, de poissons, de mollusques, de testacées.

Des physiciens plus rapprochés de la vérité ont dit, avec Chusius, que l'ambre gris étoit une substance animale produite dans l'estomac d'un cétacée, comme une sorte de bézoard. Dudley a écrit, dans les Transactions philosophiques, tome XXIII, que l'ambre étoit une production semblable au muse ou au castoreum, et qui se formoit dans un sac particulier, placé au-dessus des testicules d'un cachalot; que ce sac étoit plein d'une hiqueur

analogue par sa consistance à de l'huile, d'une couleur d'orange foncée, et d'une odeur très peu différente de celle des morceaux d'ambre qui nageoient dans ce fluide huileux; que l'ambre sortoit de ce sac par un conduit situé le long du pénis; et que les cétacées mâles pouvoient seuls le contenir.

D'autres auteurs ont avancé que ce sac n'étoit que la vessie de l'urine, et que les boules d'ambre étoient des concrétions analogues aux pierres que l'on trouve dans la vessie de l'homme et de tant d'animaux : mais le savant docteur Swediawer a fait remarquer avec raison, dans l'excellent travail qu'il a publié sur l'ambre gris\*, que l'on trouve des morceaux de cet aromate dans les cachalots femelles comme dans les mâles, et que les boules qu'elles renferment sont seulement moins grosses et souvent moins recherchées. Il a montré que la formation de l'ambre dans la vessie, et l'existence d'un sac particulier, étoient entièrement con-

<sup>\*</sup> Transactions philosophiques.

traires aux résultats de l'observation; il a fait voir que ce prétendu sac n'est autre chose que le cœcum du macrocéphale, lequel cœcum a plus d'un mètre de longueur; et après avoir rappelé que, suivant Kœmpfer, l'ambre gris, nommé par les Japonois excrément de baleine (kusura no fu), étoit en effet un excrément de ce cétacée, il a exposé la véritable origine de cette substance singulière, telle que la démontrent des faits bien constatés.

L'ambre gris se trouve dans le canal intestinal du macrocéphale, à une distance de l'anus, qui varie entre un et plusieurs mètres. Il est parsemé de fragmens de mâchoires du mollusque nommé seiche, parce que le cachalot macrocéphale se nourrit principalement de ce mollusque, et que ces mâchoires sont d'une substance de corne qui ne peut pas être digérée.

Il n'est qu'un produit des excrémens du cachalot; mais ce résultat n'a lieu que dans certaines circonstances, et ne se trouve pas par conséquent dans tous les individus. Il faut, pour qu'il existe, qu'une cause quelconque donne au cétacée une maladie assez grave, une constipation forte, qui se dénote par un affoiblissement extraordinaire, par une sorte d'engourdissement et de torpeur, se termine quelquefois d'une manière funeste à l'animal par un abcès à l'abdomen, altère les excrémens, et les retient pendant un temps assez long pour qu'une partie de ces substances se ramasse, se coagule, se modifie, se consolide, et présente enfin les propriétés de l'ambre gris.

L'odeur de cet ambre ne doit pas étonner. En effet, les déjections de plusieurs mammifères, tels que les beufe

L'odeur de cet ambre ne doit pas étonner. En effet, les déjections de plusieurs mammifères, tels que les bœufs, les porcs, etc. répandent, lorsqu'elles sont gardées pendant quelque temps, une odeur semblable à celle de l'ambre gris. D'ailleurs, on peut observer, avec Romé de Lille\*, que les mollusques dont se nourrit le macrocéphale, et dont la substance fait la base des excrémens de ce cétacée, répandent pendant leur vie, et même après qu'ils

<sup>\*</sup> Journal de physique, novembre 1784.

ont été desséchés, des émanations odorantes très-peu différentes de celles de l'ambre, et que ces émanations sont -très-remarquables dans l'espèce de ces mollusques qui a reçu, soit des Grecs anciens, soit des Grecs modernes, les noms de eledone, bolitaine, osmylos, osmylios et moschites, parce qu'elle sent le musc\*.

L'ambre gris est donc une portion des excrémens du cachalot macrocéphale ou d'autres cétacées, endurcie par les suites d'une maladie, et mêlée avec quelques parties d'alimens non digérés. Il est répandu dans le canal intestinal en boules ou morceaux irréguliers, dont le nombre est quelque-

fois de quatre ou de cinq.

Les pêcheurs exercés connoissent si
le cachalot qu'ils ont sous les yeux con-

tient de l'ambre gris. Lorsqu'après l'avoir harponné ils le voient rejeter tout ce qu'il a dans l'es-

<sup>\*</sup> Rondelet, Histoire des poissons, pre-mière partie, liv. 17, chap. 6. — Troisième espèce de poulpe.

tomac, et se débarrasser très promptement de toutes ses matières fécales, ils assurent qu'ils ne trouveront pas d'ambre gris dans son corps : mais lorsqu'il leur présente des signes d'engourdissement et de maladie, qu'il est maigre, qu'il ne rend pas d'excrémens, et que le milieu de son ventre forme une grosse protubérance, ils sont sûrs que ses intestins contiennent l'ambre qu'ils cherchent. Le capitaine Colnett dit, dans la relation de son voyage, que, dans certaines circonstances, l'on coupe la queue et une partie du corps du cachalot, de manière à découvrir la cavité du ventre, et qu'on s'assure dors facilement de la présence de l'ambre gris, en sondant les intestins avec une longue perche.

Mais de quelque manière qu'on ait reconnu l'existence de cet ambre dans l'individu harponné, ou trouvé mort et flottant sur la surface de la mer, on lui ouvre le ventre, en commençant par l'anus, et en continuant jusqu'à ce qu'on ait atteint l'objet de sa re-

cherche.

Quelle est donc la puissance du luxe; de la vanité, de l'intérêt, de l'imitation et de l'usage! Quels voyages on entreprend, quels dangers on brave, à quelle cruauté on se condamne, pour obtenir une matière vile, un objet dégoûtant, mais que le caprice et le desir des jouissances privilégiées ont su métamorphoser en aromate précieux!

L'ambre contenu dans le canal intestinal du macrocéphale n'a pas le même degré de dureté que celui qui flotte sur l'océan, ou que les vagues ont rejeté sur le rivage : dans l'instant où on le retire du corps du cétacée, il a même encore la couleur et l'odeur des véritables excrémens de l'animal à un si haut degré, qu'il n'en est distingué que par un peu moins de mollesse; mais, exposé à l'air, il acquiert bientôt la consistance et l'odeur forte et suave qui le caractérisent.

On a vu de ces morceaux d'ambre entraînés, par les mouvemens de l'océan, sur les côtes du Japon, de la mer de Chine, des Moluques, de la Nou-

velle-Hollande occidentale \*, du grand golfe de l'Inde, des Maldives, de Madagascar, de l'Afrique orientale et occidentale, du Mexique occidental, des îles Gallapagos, du Brésil, des îles Bahama, de l'île de la Providence, et même à des latitudes plus éloignées de la ligne, dans le fond du golfe de Gascogne, entre l'embouchure de l'Adour et celle de la Gironde, où M. Donadei a reconnu cet aromate, et où, dix ans auparavant, la mer en avoit rejeté auparavant, la mer en avoit rejeté une masse du poids de quarante kilo-grammes. Ces morceaux d'ambre délaissés sur le rivage sont, pour les pêcheurs, des indices presque toujours assurés du grand nombre de cachalots qui fréquentent les mers voisines. Et en effet, le golfe de Gascogne, ainsi que l'a remarqué le citoyen Donadei, termine cette portion de l'Océan atlantique septentrional qui baigne les

<sup>\*</sup> Auprès de la rivière des Cygnes. (Journal manuscrit du naturaliste Levilain, embarqué avec le capitaine Baudin, pour une expédition de découvertes.)

#### O HISTOIRE NATURELLE

bancs de Terre-Neuve, autour desquels naviguent beaucoup de cachalots, et qu'agitent si souvent des vents qui soufflent de l'est et poussent les flots contre les rivages de France. D'un autre côté, le citoyen Levilain a vu non seulement une grande quantité d'osse-mens de cétacée gisans sur les bords de la Nouvelle-Hollande, auprès de morceaux d'ambne gris, mais encore da mer voisine peuplée d'un grand mombre de cétacées, et boulevensée pendant l'hiver par des tempêtes hor-ribles, qui précipitent sans cesse ven la côte les vagues amoncelées ; et c'est d'après cette certitude de trouver beaucoup de cachalots auprès des rives ou d'on avoit vu des morceaux d'ambre, que la pêche particulière du macrocéphale et d'autres oétacées, auprès de Madagascar, a été dans le temps pro-

posée en Angleterre.

L'ambre gris, gardé pendant plusieurs mois, se couvre, comme le chocolat, d'une poussière grisâtre. Mais, indépendamment de cette décomposition naturelle, on ne peut souvent se

le procurer par le commerce, qu'altéré par la fraude. On le falsifie communément en le mêlant avec des fleurs de riz, du styrax ou d'autres résines \*. Il peut aussi être modifié par les sucs digestifs de plusieurs oiseaux d'eau qui l'avalent, et le rendent sans beaucoup changer ses propriétés; et le citoyen Donadei a écrit que les habitans de la rôte qui borde le golfe de Gascogne, appeloient renardé l'ambre dont la nuance étoit moire; que, suivant eux, on me trouvoit cet ambre noir que dans des forêts voisines du rivage, mais élevées au-dessus de la portée des plus hautes vagues; et que cette variété d'ambre tenoit sa couleur particulière des forces intérieures des renards, qui étoient : très-avides d'ambre gris, n'en altéroient que foiblement les fragmens. et cependant ne les rendoient qu'après en avoir changé la couleur.

L'ambre gris a été autrefois très recommandé en médecine. On l'a donné

<sup>\*</sup> Mémoire du docteur Smediawer, déjà zité.

en substance ou en teinture alcoolique. On s'en est servi pour l'essence d'Hofmann, pour la teinture royale du codex de Paris, pour des trochisques de la pharmacopée de Wirtemberg, etc. On l'a regardé comme stomachique, cordial, antispasmodique. On a cité des effets surprenans de cette substance dans les maladies convulsives les plus dangereuses, telles que le tétanos et l'hydrophobie. Le docteur Swediawer rapporte que cet aromate a été trèspurgatif pour un marin qui en avoit pris un décagramme et demi après l'avoir fait fondre au feu. Dans plusieurs contrées de l'Asie et de l'Afrique, on en fait un grand usage dans la cuisine, suivant le docteur Swediawer. Les pélerins de la Mecque en achètent une grande quantité, pour l'offrir à la place de l'encens. Les Turcs ont recours à cet aromate, comme à un aphrodisiaque.

Mais il est principalement recherché pour les parfums : il en est une des bases les plus fréquemment employées. On le mêle avec le musc, qu'il atténue, et dont il tempère les effets au point d'en rendre l'odeur plus douce et plus agréable. Et c'est enfin une des substances les plus divisibles, puisque la plus petite quantité d'ambre suffit pour parfumer pendant un temps très-long

un espace très-étendu\*.

Ne cessons cependant pas de parler de l'ambre gris sans faire observer que l'altération qui produit cet aromate, n'a lieu que dans les cétacées dont la tête, le corps et la queue, organisés d'une manière particulière, renferment de grandes masses d'adipocire; et il semble que l'on a voulu indiquer cette analogie en donnant à l'adipocire le nom d'ambre blanc, sous lequel cette ma-

<sup>\*</sup> Lorsque le docteur Swediawer a publié son travail, l'ambre gris se vendoit à Londres une livre sterling les trois décagrammes; et, suivant le citoyen Donadei, l'ambre gris, trouvé sur les côtes du golfe de Gascogne, étoit vendu, en 1790, à peu près le même prix dans le commerce, où on le regardoit comme apporté des grandes Indes, quoique les pêcheurs n'en vendissent le même poids à Bayonne ou à Bordeaux que 5 ou 6 francs.

tière blanche a été connue dans plu-

sieurs pays...

Nous venons d'examiner les deux substances singulières que produit le cachalot macrocéphale; continuons de rechercher les attributs et les habitudes

de cette espèce de cétacée.

Il nage avec beaucoup de vîtesse. Plus vifque plusieurs baleines, et même que le nordcaper, ne le cédant par sa masse qu'à la baleine franche, il n'est pas surprenant qu'il réunisse une grande force aux armes terribles qu'il a reçues. Il s'élance au-dessus de la surface de l'océan avec plus de rapidité que les baleines, et par un élan plus élevé. Un cachalot que l'on prit en 1715 auprès des côtes de Sardaigne, et qui n'avoit encore que seize mètres de longueur, rompit d'un coup de queue une grosse corde, avec laquelle on l'avoit attaché à une barque; et lorsqu'on eut doublé la corde, il ne la coupa pas, mais il entraîna la barque en arrière, quoiqu'elle fût poussée par un vent favorable.

Il est vraisemblable qu'il étoit de l'espèce du macrocéphale. Ce cétacée en

effet n'est pas étranger à la Méditerranée. Les anciens n'en ont pas eu cependant une idée nette. Il paroît même que, sans en excepter Pline ni Aristote, ils n'ont pas bien distingué les formes ni les habitudes des grands cétacées, malgré la présence de plusieurs de ces énormes animaux dans la Méditerranée, et malgré les renseignemens que leurs relations commerciales avec les Indes pouvoient leur procurer sur plusieurs autres. Non seulement ils ont appliqué à leur mysticetus des organes, des qualités ou des gestes du rorqual aussi bien que de la baleine franche, mais encore ils ont attribué à leur baleine des formes ou des propriétés du gibbar, du rorqual et du cachalot macrocéphale; et ils ont composé leur *physalus*, des traits de ce même macrocéphale mêlés avec ceux du gibbar. Au reste, on ne peut mieux faire, pour connoître les opinions des, anciens au sujet des cétacées, que de consulter l'excellent ouvrage du savant professeur Schneider sur les synonymes des cétacées et des poissons. recueillis par Artédi.

# 66- HISTOIRE NATURELLE

Mais la Méditerranée n'est pas la seule mer intérieure dans laquelle pénètre le macrocéphale : il appartient même à presque toutes les mers. On l'a reconnu dans les parages du Spitzberg; auprès du cap Nord et des côtes de Finmarck; dans les mers du Groenland; dans le détroit de Davis; dans la plus grande partie de l'Océan atlan-tique septentrional; dans le golfe britannique, auprès de l'embouchure de l'Elbe, dans lequel un macrocéphale fut poussé par une violente tempête, échoua et périt, en décembre 1720; auprès de Terre-Neuve; aux environs · de Bayonne; non loin du cap de Bonne-Espérance; près du canal de Mosambique, de Madagascar et de l'île de France; dans la mer qui baigne les rivages occidentaux de la Nouvelle-Hollande, où il doit avoir figuré parmi ces troupes d'innombrables et grands cétacées que le naturaliste Levilain a vus attirer des pétrels\*, lutter contre.

<sup>\*</sup> Voyez, dans l'article de la haleine franche, ce que nous avons dit, d'après le capi-

les vagues furieuses, bondir, s'élancer avec force, poursuivre des poissons, etse presser auprès de la terre de Lewin, de la rivière des Cygnes, et de la baie des Chiens-marins, au point de gêner la navigation; vers les côtes de la Nouvelle-Zélande \*; près du cap de Corientes du golfe de la Californie; à peu de distance de Guatimala, où le capitaine Colnett rencoutra une légion d'individus de cette espèce; autour des îles Gallapagos; à la vue de l'île Mocha et du Chili, où, suivant le même voyageur, la mer paroissoit couverte de cachalots; dans la mer du Brésil, et enfin auprès de notre Finisterre.

En 1784, trente deux macrocéphales échouèrent sur la côte occidentale d'Audierne, sur la grève nommée Tres-Couuren. Le professeur Bonnaterre a publié dans l'Encyclopédie méthodique, au sujet de ces cétacées,

TOME II.

taine anglois Colnett, des troupes de pétrels qui accompagnent celles des plus grands céditacées.

<sup>\*</sup> Lettre du capitaine Baudin à mon col-

tiers de mètre \*. Il n'ajoute pas seulement d'autres mollusques à cette nourriture; il est aussi très-avide de poissons, notamment de cycloptères. On peut voir dans Duhamel qu'on a trouvé des poissons de deux metres de longueur dans l'estomac du macrocéphale. Mais voici des ennemis bien autrement redoutables, dont ce cétacée fait ses victimes. Il poursuit les phoques, les baleinoptères à bec, les dauphins vulgaires. Il chasse les requins avec acharnement; et ces squales, si dangereux pour tant d'autres animaux, sont, suivant Otho Fabricius, saisis d'une telle frayeur à la vue du terrible macrocéphale, qu'ils s'empressent de se cacher sous le sable ou sous la vase, qu'ils se précipitent au travers des écueils, qu'ils se jettent contre les rochers avec assez. de violence pour se donner la mort, et qu'ils n'osent pas même approcher de

<sup>\*</sup> Observations faites par M. Starbuc, capitaine de vaisseau des États-Unis, et communiquées à Lacepède par le citoyen Joseph Dourlen, de Dunkerque, en Arimaire de Pan 4,444

son cadavre, malgré l'avidité avec laquelle ils dévorent les restes des autres cétacées. D'après la relation du voyage en Islande de MM. Olafsen et Povelsen, on ne doit pas douter que le macrocéphale ne soit assez vorace pour sai-sir un bateau pêcheur, le briser dans sa gueule, et engloutir les hommes qui le montent : aussi les pêcheurs islandois redoutent ils son approche. Leurs idées superstitieuses ajoutent à leur grainte, au point de ne pas leur permettre de prononcer en haute mer le véritable nom du macrocéphale; et ne négligeant rien pour l'éloigner, ils jetteut dans la mer, lorsqu'ils apperçoivent ce féroce cétacée, du soufre, des rameaux de genevrier, des noix muscades, de la fiente de bœuf récente, ou tâchent de le détourner par un grand bruit et par des cris perçans.

Le macrocéphale cependant rencontre dans de grands individus, ou dans d'autres habitans des mers que ceux dont il veut faire sa proie, des rivaux contre lesquels sa puissance est vaine. Une troupe nombreuse de ma-

crocéphales (sperma ceti) des côtes du Mexique, de celles du Pérou, et du golfe de Panama; qu'ils s'y accouplent, et qu'on y voit de jeunes cachalots qui n'ont pas deux mètres de longueur.

On a écrit que le temps de la gestation est de neuf ou dix mois, comme pour la baleine franche; que la mère ne donne le jour qu'à un petit et tout au plus à deux. Mon ancien collègue, M. l'archevêque de Besançon, et M. Chappuis, que j'ai déjà cités, ont communiqué dans le temps au professeur Bonnaterre, qui l'a publiée, une observation bien précieuse à ce sujet.

Les trente-un cachalots échoués en 1784 auprès d'Audierne étoient presque tous femelles. L'équinoxe du printemps approchoit : deux de ces femelles mirent bas sur le rivage. Cet événement, hâté peut-être par tous les efforts qu'elles avoient faits pour se soutenir en pleine mer et par la violence avec laquelle les flots les avoient poussées sur le sable, fut précédé par des explosions bruyantes. L'une donna deux petits, et l'autre un seul. Deux

### DES CA/CHALOTS. 105

furent enlevés par les vagues : le troisième, qui resta sur la côte, étoit bien conformé, n'avoit pas encore de dents, et sa longueur étoit de trois mètres et demi; ce qui pourroit faire croire que les seunes cachalots vus par M. Colnett auprès des îbes Gallapagos lui ont pavulmins longs qu'un double mètre, à cause de la distance à laquelle il a dû être de ces jeunes cétacées, et de la difficulté de les observer au milieu des flots qui devoient souvent les cacher en partie.

lieu des flots qui devoient souvent les cacher en partie.

La mère montre pour son petit une affection plus grande encore que dans presqué toutes les autres espèces de cétacées. C'est peut-être à un macro-céphale femelle qu'il faut rapporter le fait suivant, que l'on trouve, dans la rélation du voyage de Fr. Pyrard\*.

Cet auteur raconte que, dans la mer du Brésil, un grand cétacée, voyant son petit pris par des pêcheurs, se jeta avec une telle furie contre leur barque, qu'il la rénversa, et précipita dans la mer

<sup>-</sup>si \*, Schoade' partie; page 208.

long-temps que beaucoup d'autres cétacées, aux blessures que leur font la lance et le harpon des pêcheurs. On ne leur arrache que difficilement la vie, et on assure qu'on a vu de ces cachalots respirer encore, quoique privés de parties considérables de leur corps, que le fer avoit désorganisées au point de les faire tomber en putréfaction.

Il faut observer que cette force avec laquelle les organes du cachalot retiennent, pour ainsi dire, la vie, quoiqu'étroitement liés avec d'autres organes lésés, altérés et presque détruits, appartient à une espèce de cétacée qui a moins besoin que les autres animaux de sa famille, de venir respirer à la surface des mers le fluide de l'atmosphère, et qui par conséquent peut vivre sous l'eau pendant plus de temps\*.

La peau, le lard, la chair, les intestins et les tendons du cachalot macrocéphale, sont employés dans plusieurs

céphale, sont employés dans plusieurs

<sup>\*</sup> On peut voir ce que nous avons dit sur des phénomènes analogues, dans le Discours qui est à la tête de l'Histoire naturelle des quadrupèdes oyipares.

contrées septentrionales aux mêmes usages que ceux du narwal vulgaire. Ses dents et plusieurs de ses os y servent à faire des instrumens ou de pêche ou de chasse. Sa langue cuite y est recherchée comme un très-bon mets. Son huile, suivant plusieurs auteurs, donne une flamme claire, sans exhaler de mauvaise odeur; et l'on peut faire une colle excellente avec les fibres de ses muscles. Réunissez à ces produits l'adipocire et l'ambre gris, et vous verrez combien de motifs peuvent inspirer à l'homme entreprenant et avide le desir de chercher le macrocéphale au milieu des frimas et des tempêtes, et de le provoquer jusqu'au bout du monde.

rieure est armée, ne sont, le plus souvent, qu'au nombre de dix-huit de chaque côté. Chacune de ces dents est droite, grosse, pointue, blanche comme le plus bel ivoire, et longue de près de deux décimètres.

L'œil est petit, placé au-delà de l'ouverture de la bouche, et plus élevé que

cette ouverture.

On voit, à l'extrémité supérieure du museau, une bosse dont la sommité présente l'orifice des évents, lequel a très-souvent plus d'un tiers de mètre de largeur.

Au-delà de cette sommité, le dessus de la tête forme une grande convexité, séparée de celle du dos, qui est plus large, plus longue et plus élevée, par un enfoncement très-sensible, que l'on seroit tenté de prendre pour la nuque. Mais au lieu de trouver cet enfoncement au-delà de la tête et au-dessus du cou, on le voit avec étonnement correspondre au milieu de la mâchoire inférieure, et n'être pas moins éloigné de l'œil que de l'éminence des évents; et c'est à l'endroit où finit la tête et

où le corps commence, que le cétacée montre sa plus grande grosseur, et que sa circonférence est, par exemple, de quatorze mètres, lorsqu'il en a vingtquatre de longueur.

La bosse dorsale ressemble beaucoup à la sommité des évents; mais elle est plus haute et plus large à sa base. Elle correspond à l'intervalle qui sépare

l'anus des parties sexuelles.

Les bras ou nageoires pectorales sont extrêmement courts.

La peau est douce au toucher, et d'un gris noirâtre sur presque toute la surface du trumpo. La graisse que cette peau recouvre, fournit une huile qui, dit-on, est moins âcre et plus claire que l'huile de la baleine franche'.

De plus, un trumpo mâle qui échoua en avril 1741 près de la barre de Bayonne, et de l'embouchure de la rivière de l'Adour, donna dix tonneaux d'adipocire d'une qualité supérieure

2 Voyez, dans l'article du cachalot ma-

<sup>·</sup> Histoire des pêches hollandoises, traduction du citoyen Bernard Dereste; tome I. р. 163.

## LE CACHALOT SVINEVAL \*.

Nous n'appelons pas ce cétacée le petit cachalot, parce que nous allons en décrire un qui lui est inférieur par ses dimensions; d'ailleurs cette épithète petit ne peut le plus souvent former

\* Catodon svineval.

Petit cachalot.

Svine-hval, en Noroege.

Kegutilik, en Groenland.

Physeter catodon, Linné, édition de Gmelin.

Catodon fistula in rostro. Artedì, gen. 78, syn. 108.

Petit cachalot. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Cetus (minor) bipinnis, fistula in rostro.

Brisson, Regn. anim. p. 361, n. 4.

Sibbald, Phal. nov. p. 24.
Balæna minor, in inferiore maxilla tantùm dentata, sine pinna aut spina in dorso. Sibb. Raj. Pisc. p. 15.

Otho Fabricius, Faun. Groenland. 44.

qu'un mauvais nom spécifique. Nous conservons au cachalot dont nous nous occupons dans cet article, le nom de svinehval qu'on lui donne en Norvége et dans plusieurs autres contrées du Nord; ou plutôt, de cette dénomination de svinehval nous avons tiré celle de svineval, plus aisée à prononcer.

Ce cétacée a la tête arrondie; l'ouverture de la bouche petite; la mâchoire inférieure plus étroite que celle d'en-haut, et garnie, des deux côtés, de dents qui correspondent à des alvéoles creusés dans la mâchoire supé-

rieure.

On a trouvé souvent ces dents usées au point de se terminer dans le haut par une surface plate, presque circulaire, et sur laquelle on voyoit plusieurs lignes concentriques qui marquoient les différentes couches de la dent. Ces dents, diminuées dans leur longueur par le frottement, avoient à peine deux centimètres de hauteur audessus de la gencive.

L'orifice des évents, situé à l'extrémité de la partie supérieure du mu-

sées à leur extrémité; elles sont d'ailleurs comprimées et courbées. Sa couleur est d'un blanc mêlé de teintes

jaunes.

Sa longueur n'excède pas souvent cinq ou six mètres : il est donc bien inférieur, par ses dimensions et par sa force, aux cachalots dont nous venons de parler. On l'a rencontré dans le détroit de Davis. On ne peut guère douter que ce cétacée ne fournisse de l'adipocire; et peut-être donne-t-il aussi de l'ambre gris \*.

<sup>\*</sup> Voyez, dans l'article du macrocéphale, ce que nous avons dit de ces deux substances.

### LES PHYSALES.

## LE PHYSALE CYLINDRIQUE.

Plusieurs naturalistes ont confonduce cétacée avec le microps dont nous parlerons bientôt; mais il est même d'un genre différent de celui qui doit comprendre ce dernier animal. Il n'ap-

Cachalot cylindrique. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Anderson, Histoire du Groenland, 148. Cachalot, pris aux environs du cap Nord. Histoire naturelle des pêches des Hollandois dans les mers du Nord, traduite en françois par le citoyen Bernard Dereste; tome I, p. 157, pl. 2, fig. C.

TOME II.

Voyez, au commencement de cette Histoire, l'article intitulé Nomenclature des cétacées, et le tableau général des ordres, genres et espèces de ces animaux.

<sup>·</sup> Physalus cylindricus,

Walvischvangst, par les Hollandois.

hauteur peut égaler une très-grande

partie de sa longueur.

La mâchoire inférieure est un peu plus courte que celle d'en-haut, et d'ailleurs plus étroite. L'ouverture de la bouche, qui est égale à la surface de cette mâchoire inférieure, est donc beaucoup plus longue que large; et cependant elle est effrayante : elle épouvante d'autant plus, que lorsque le cétacée abaisse sa longue mâchoire inférieure, on voit cette mâchoire hérissée, sur ses deux bords, d'un rang de dents pointues, très-recourbées, et d'autant plus grosses qu'elles sont plus près de l'extrémité du museau, au bout duquel on en compte quelquefois une impaire. Ces dents sont au nombre de vingt-quatre ou de vingt-cinq de chaque côté. Lorsque l'animal relève sa mâchoire, elles entrent dans des cavités creusées dans la mâchoire supérieure. Et quelle victime, percée par ces cinquante pointes dures et aiguës, tésisteroit d'ailleurs à l'effort épouvan table des deux mâchoires, qui, comme deux leviers longs et puissans, se rapprochent violemment, et se touchent

dans toute leur étendue?

On a écrit que les plus grandes de ces dents d'en-bas présentoient un peu la forme et les dimensions d'un gros concombre. On a écrit aussi que l'on trouvoit trois ou quatre dents à la mâchoire supérieure. Ces dernières ressemblent sans doute à ces dents trèscourtes, à surface plane, et presque entièrement cachées dans la gencive, qui appartiennent à la mâchoire d'enhaut du cachalot macrocéphale.

La langue est mobile, au moins latéralement, mais étroite et très-courte.

L'œsophage, au lieu d'être resserré comme celui de la baleine franche, est assez large pour que, suivant quelques auteurs, un bœuf entier puisse y passer. L'estomac avoit plus de vingt-trois décimètres de long dans un individu dont une description très-étendue fut communiquée dans le temps à Anderson; et cet estomac renfermoit des arêtes, des os et des animaux à demi dévorés.

On voit l'orifice des évents situé à

une assez grande distance de l'extrémité supérieure du museau, pour répondre au milieu de la longueur de la mâchoire d'en-bas.

L'œil est placé un peu plus loin encore du bout du muscau, que l'ouverture des évents; mais il n'en est pas aussi éloigné que l'angle formé par la réunion des deux lèvres. Au reste, il est très-près de la lèvre supérieure, et

n'a qu'un très petit diamètre.

Un marin hollandois et habile, cité par Anderson, disséqua avec soin la tête d'un physale cylindrique pris aux environs du cap Nord. Ayant commencé son examen par la partie supérieure, il trouva au-dessous de la peau une couche de graisse d'un sixième de mètre d'épaisseur. Cette couche graisseuse recouvroit un cartilage que l'on auroit pris pour un tissu de tendons fortement attachés les uns aux autres. Au-dessous de cette calotte vaste et cartilagineuse, étoit une grande cavité pleine d'adiporire \*. Une membrane

<sup>\*</sup> On peut voir, dans l'article du cachalot macrocéphale, ce que nous avons dit de l'adipocire.

cartilagineuse, comme la calotte, divisoit cette cavité en deux portions situées l'une au-dessus de l'autre. La portion supérieure, nommée par le marin hollandois klaptmutz, étoit séparée en plusieurs compartimens par des cloisons verticales, visqueuses, et un peu transparentes. Elle fournit trois cent cinquante kilogrammes d'une substance huileuse, fluide, très-fine, très-claire et très-blanche. Cette substance, à laquelle nous donnons, avec notre collègue Fourcroy, le nom d'adipocire, se coaguloit et formoit de petites masses rondes, dès qu'on la versoit dans de l'eau froide.

La portion inférieure de la grande cavité avoit deux mètres et demi de profondeur. Les compartimens dans lesquels elle étoit divisée, lui donnoient l'apparence d'une immense ruche garnie de ses rayons et ouverte. Ils étoient formés par des cloisons plus épaisses que celles des compartimens supérieurs; et la substance de ces cloisons parut à l'observateur hollandois, analogue à celle qui compose la coque des œufs d'oiseau.

Les compartimens de la portion inférieure contenoient un adipocire d'une qualité inférieure à celui de la première portion. Lorsqu'ils furent vidés, le marin hollandois les vit se remplir d'une liqueur semblable à celle qu'il venoit d'en retirer. Cette liqueur y couloit par l'orifice d'un canal qui se prolongeoit le long de la colonne vertébrale jusqu'à l'extrémité de la queue. Ce canal di-minuoit graduellement de grosseur, de telle sorte qu'ayant auprès de son orifice une largeur de près d'un décimètre, il n'étoit pas large de deux centimètres à son extrémité opposée. Un nombre prodigieux de petits tuyaux aboutissoit à ce canal, de toutes les parties du corps de l'animal, dont les chairs, la graisse et même l'huile, étoient mêlées avec de l'adipocire. Le canal versa dans la portion inférieure de la grande cavité de la tête, cinq cent cinquante kilogrammes d'un adipocire qui, mis dans de l'eau froide, y prenoit la forme de flocons de neige, mais qui étoit d'une qualité bien infé-rieure à celui de la cavité supérieure;

ce qui paroîtroit indiquer que l'adipo-cire s'élabore, s'épure et se perfec-tionne dans cette grande et double cavité de la tête à laquelle le canal aboutit.

La cavité de l'adipocire doit être plus grande, tout égal d'ailleurs, dans le physale cylindrique, que dans les cachalots, à cause de l'élévation de la partie antérieure du museau.

partie antérieure du museau.

Le corps du physale que nous décrivons, est cylindrique du côté de la
tête, et conique du côté de la queue.
Sa partie antérieure ressemble d'autant
plus à une continuation du cylindre
formé par la tête, que la nuque n'est
marquée que par un enfoncement presque insensible. C'est vers la fin de ce
long cylindre que l'on voit une bosse,
dont la hauteur est ordinairement d'un
demi-mètre, lorsque sa base, qui est
très-prolongée à proportion de sa grosseur, est longue d'un mètre et un tiers.
La queue, qui commence au-delà

La queue, qui commence au-delà de cette bosse, est grosse, conique, mais très - courte à proportion de la grandeur du physale; ce qui donne à

## LES PHYSÉTÈRES'.

## LE PHYSÉTÈRE MICROPS:

Le microps est un des plus grands, des plus cruels et des plus dangereux habitans de la mer. Réunissant à des armes redoutables les deux élémens de la force, la masse et la vîtesse, avide

<sup>2</sup> Physeter microps. Cachalot à dents en faucille.

Staur-himing, en Norvege.

. Kobbe-herre, ibid.

Tikagusik, en Groenland.

Weisfisch, ibid.

Physeter microps. Linné, édit. de Gmelin. Cachalot microps. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Physeter microps. R. R. Castel, nouvelle

édition de Bloch.

On trouvera au commencement de cette Histoire le tableau général des ordres, genres et espèces de cétacées.

de carnage, ennemi audacieux, combattant intrépide, quelle plage de l'océan n'ensanglante-t-il pas? On diroit que les anciens mythologues l'avoient sous les yeux, lorsqu'ils ont créé le monstre marin dont Persée délivra la belle Andromède qu'il alloit dévorer, et celui dont l'aspect horrible épouvanta les coursiers du malheureux Hippolyte. On croiroit aussi que l'image effrayante de ce cétacée a inspiré au génie poétique de l'Arioste cette

Physéter dorso pinnâ long à , maxillà superiore longiore. Artedi, gen. 74, syn. 104.

Balæna major in inferiore tantum maxilla dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spinam in dorso habens. Sibbaldi . Phalæn.

Id. Raj. Synops. pisc. p. 15. Id. Klein, Miss. pisc. 2, p. 15.

Dritte species der cachelotte. Anders. Ist. p. 248.

Muller, Zoolog. Danic. Prodrom. n. 53. Strom. - 1, 298.

Act. Nidros. 4, 112.
Oth. Fabricius, Faun. Groenland. 44. Zorgdrager, Groenlandsche vischery,

p. 162.

admirable description de l'orque, dont Angélique, enchaînée sur un rocher', alloit être la proie près des rivages de la Bretagne. Lorsqu'il nous montre cette masse énorme qui s'agite, cette tête démesurée qu'arment des dents terribles, il semble retracer les principaux traits du microps. Mais détournons nos yeux des images enchanteresses et fantastiques dont les savantes allégories des philosophes, les conceptions sublimes des anciens poètes, et la divine imagination des poètes récens, ont voulu, pour ainsi dire, couvrir la Nature entière; écartons ces voiles dont la fable a orné la vérité. voiles dont la fable a orné la vérité. Contemplons ces tableaux impérissables que nous a laissés le grand peintre qui fit l'ornement du siècle de Vespasien. Ne serons-nous pas tentés de retrouver les physétères que nous allons décrire, dans ces orques\* que Pline nous représente comme ennemies mortelles

<sup>\*</sup> Nous avons vu à l'article de la baleinoptère rorqual, que la note de Daléchamp sur le sixième chapitre du neuvième livre de

#### DES PHYSÉTÈRES.

du premier des cétacées, desquelles il nous dit qu'on ne peut s'en faire une image qu'en se figurant une masse immense, animée et hérissée de dents, et qui, poursuivant les baleines jusque dans les golfes les plus écartés, dans leurs retraites les plus secrètes, dans leurs asyles les plus sûrs, attaquent, déchirent et percent de leurs dents aigues, et les baleineaux, et les femelles qui n'ont pas encore donné le jour à leurspetits? Ces baleines encore pleines, continue le naturaliste romain, chargées du poids de leur baleineau, embarrassées dans leurs mouvemens, découragées dans leur défense, affoiblies par les douleurs et les fatigues de leur état, paroissent ne connoître d'autre moyen d'échapper à la fureur des orques, qu'en fuyant dans la haute mer, et en tâchant de mettre tout l'océan entre elles et leurs ennemis. Vains efforts! les orques leur ferment

Pline se rapportoit à cette baleimoptère; mais l'orque du naturaliste de Rome ne peut pas être ce même cétacée.

le passage, s'opposent à leur fuite; les attaquent dans leurs détroits, les pressent sur les bas-fonds, les serrent contre les roches. Et cependant, quoiqu'aucun vent ne souffle dans les airs, la mer est agitée par les mouvemens rapides et les coups redoublés de ces énormes animaux; les flots sont soulevés comme par un violent tourbillon. Une de ces orques parut dans le port d'Ostie pendant que l'empereur Claude étoit occupé à y faire faire des cons-tructions nouvelles. Elle y étoit entrée à la suite du naufrage de bâtimens arrivés de la Gaule, et entraînée par les peaux d'animaux dont ces bâtimens avoient été chargés; elle s'étoit creusé dans le sable une espèce de vaste sillon, et, poussée par les flots vers le rivage, elle élevoit au dessus de l'eau un dos semblable à la carène d'un vaisseau renversé. Claude l'attaqua à la tête des cohortes prétoriennes, montées sur des bâtimens qui environnèrent le géant cétacée, et dont un fut submergé par l'eau que les évents de l'orque avoient lancée. Les Romains du temps de

Claude combattirent donc sur les eaux un énorme tyran des mers, comme leurs pères avoient combattu dans les champs de l'Afrique un immense serpent devin, un sanguinaire dominateur des déserts et des sables brûlans \*.

Examinons le type de ces orques de

Pline.

Le microps a la tête si démesurée, que sa longueur égale, suivant Artédi, la moitié de la longueur du cétacée lorsqu'on lui a coupé la nageoire de la queue, et que sa grosseur l'emporte sur celle de toute autre partie du corps

de ce physétère.

La bouche s'ouvre au-dessous de cette tête remarquable. La mâchoire supérieure, quoique moins avancée que le museau proprement dit, l'est cependant un peu plus que la mâchoire d'enbas. Elle présente des cavités propres à recevoir les dents de cette mâchoire inférieure; et nous croyons devoir faire observer de nouveau que, par une suite

<sup>\*</sup> Article du serpent devin, dans notre Listoire naturelle des serpens.

de cette conformation, les deux mâchoires s'appliquent mieux l'une contre l'autre, et ferment la bouche plus exactement.

Les dents qui garnissent la mâchoire d'en-bas, sont coniques, courbées, creuses vers leurs racines, et enfoncées dans l'os de la mâchoire jusqu'aux deux tiers de leur longueur. La partie de la dent qui est cachée dans l'alvéole, est comprimée de devant en arrière, cannelée du côté du gosier, et rétrécie vers la racine qui est petite.

La partie extérieure est blanche comme de l'ivoire, et son sommet aigu et recourbé vers le gosier se fléchit un

peu en dehors.

Cette partie extérieure n'a communément qu'un décimètre de longueur. Lorsque l'animal est vieux, le sommet de la deut est quelquefois usé et parsemé de petites éminences aigues ou tranchantes; et c'est ce qui a fait croire que le microps avoit des dents molaires.

On a beaucoup varié sur le nombre des dents qui hérissent la mâchoire ix-

# DES PHYSÉTÈRES. 139

férieure du microps. Les uns ont écrit qu'il n'y en avoit que huit de chaque côté; d'autres n'en ont compté que onze à droite et onze à gauche. Peut-être ces auteurs n'avoient ils vu que des microps très jeunes, ou si vieux, que plusieurs de leurs dents étoient tombées, et que plusieurs de leurs al-véoles s'étoient oblitérés. Mais quoi qu'il en soit, Artédi, Gmelin et d'autres habiles naturalistes, disent positivement qu'il y a quarante deux dents à la mâchoire inférieure du microps.

Les Groenlandois assurent que l'on trouve aussi des dents à la mâchoire supérieure de ce cétacée. S'ils y en ont, vu en effet, elles sont courtes, cachées presque en entier dans la gencive, et plus ou moins aplaties, comme celles que l'on peut découvrir dans la mâchoire supérieure du cachalot ma-

crocéphale.

L'orifice commun des deux évents est situé à une petite distance de l'ex-

trémité du museau.

Artédi a écrit que l'œil du microps étoit aussi petit que celui d'un poisson

qui ne présente que très-rarement la longueur d'un mètre, et auquel nous avons conservé le nom de gade ægle-fin. C'est la petitesse de cet organe qui a fait donner au physétère que nous décrivons, le nom de microps, lequel signifie petit œil.

lequel signifie petit œil.

Chaque pectorale a plus d'un mètre de longueur. La nageoire du dos est droite, haute, et assez pointue pour avoir été assimilée à un long aiguillon.

La cavité située dans la partie antérieuré et supérieure de la tête, et qui contient plusieurs tonneaux d'adipocire, a été comparée à un vaste four.

On a souvent remarqué la blancheur de la graisse.

La chair est un mets délicieux pour les Groenlandois et d'autres habitans

<sup>&#</sup>x27; Histoire naturelle des poissons, tome II in-4°.

L'article du cachalot macrocéphale contient l'exposition de la nature de l'adipocire ou blanc de cétacée, improprement appelé blanc de baleine.

# des physétères. 14i

du nord de l'Europe ou de l'Amérique.

La peau n'a peut-être pas autant d'épaisseur, à proportion de la grandeur de l'animal, que dans la plupart des autres cétacées. Elle est d'ailleurs très-unie, très-douce au toucher, et d'un brun noirâtre. Il se peut cependant que l'âge, ou quelque autre cause, lui donne d'autres nuances, et que quelques individus soient d'un blanc jaunâtre, ainsi qu'on l'a écrit.

La longueur du microps est ordinairement de plus de vingt-trois ou vingt-quatre mètres, lorsqu'il est parvenu à son entier développement.

Est il donc surprenant qu'il lui faille une si grande quantité de nourriture, et qu'il donne la chasse aux bélugas et aux marsouins qu'il poursuit jusque sur le rivage où il les force à s'échouer, et aux phoques qui cherchent en vain un asyle sur d'énormes glaçons? Le microps a bientôt brisé cette masse congelée, qui, malgré sa dureté, se disperse en éclats, se dissipe en poussière cristalline, et lui livre la proie qu'il yeut dévorer.

Son audace s'enflamme lorsqu'il voit des jubartes ou des baleinoptères à museau pointu; il ose s'élancer sur ces grands cétacées, et les déchire avec ses dents recourbées, si fortes et si nombreuses.

On dit même que la baleine franche, lorsqu'elle est encare jeune, ne peut résister aux armes terribles de ce féroce et sanguinaire ennemi; et quelques pêcheurs ont ajouté que la rencontre des microps annonçoit l'approche des plus grandes baleines, que, dans leur sorte de rage aveugle, ils osent chercher sur l'océan, attaquer et combattre.

La pêche du microps est donc accompagnée de beaucoup de dangers. Elle présente d'ailleurs des difficultés particulières: la peau de ce physétère est trop peu épaisse, et sa graisse ramollit trop sa chair, pour que le harpon soit facilement retenu.

Ce cétacée habite dans les mers voi-

sines du cercle polaire.

En décembre 1723, dix sept microps furent poussés, par une tempête vio-

## DES PHYSÉTÈRES. 143

tente, dans l'embouchure de l'Elbe. Les vagues amoncelées les jetèrent sur des bas-fonds; et comme nous ne devons négliger aucune comparaison propre à répandre quelque lumière sur les sujets que nous étudions, que l'on rappelle ce que nous avons écrit des macrocéphales précipités par la mer en courroux contre la côte voisine d'Audierne.

Les pêcheurs de Cuxhaven, sur le bord de l'Elbe, crurent voir dix-sept bâtimens hollandois amarrés au rivage. Ils gouvernèrent vers ces bâtimens; et ce fut avec un grand étonnement qu'ils trouvèrent à la place de ces vaisseaux dix-sept cétacées que la tempête avoit jetés sur le sable, et que la marée, en se retirant avec d'autant plus de vîtesse qu'elle étoit poussée par un vent d'est, avoit abandonnés sur la grève. Les moins grands de ces dix-sept microps étoient longs de treize ou quatorze mètres, et les plus grands av ient près de vingt-quatre mètres de longueur. Les barques de pêcheurs amarrées à côté de ces physétères paroissoient

comme les chaloupes des navires que ces cétacées représentoient. Ils étoient tous tournés vers le nord, parce qu'ils avoient succombé sous la même puissance, tous couchés sur le côté, morts, mais non pas encore froids: et ce que nous ne devons pas passer sous silence, et ce qui retrace ce que nous avons dit de la sensibilité des cétacées, cette troupe de microps renfermoit huit femelles et neuf mâles; huit mâles avoient chacun auprès de lui sa femelle, avec laquelle il avoit expiré,

## LE PHYSÉTÈRE ORTHODON \*.

La tête de l'orthodon, conformée à peu près comme celle des autres physétères, a une longueur presque égale à la moitié de la longueur du cétacée. L'orifice commun des deux évents est placé au-dessus de la partie antérieure

\* Physeter orthodon.

Physeter microps, var. B. Linne, edition de Gmelin.

Cetus tripinnis, dentibus acutis, rectis.

Brisson, Regn. anim. p. 362, n. 9.

Zweyte species der cachelotte. Anderson;

Island. p. 246.

Variété A du cachalot trumpo. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Balæna macrocephala in inferiore tantùm maxilla dentata, dentibus acutis, humanis non prorsus absimilibus, pinnam in dorso habens. — Plusieurs auteurs du Nord.

TOME II.

7

présente au harpon une très-grande résistance, et rend l'orthodon presque invulnérable dans la plus grande partie de sa surface.

Ce physétère est ordinairement noirâtre; mais une nuance blanchâtre règne sur une grande partie de sa surface inférieure. Par combien de différences n'est-il pas distingué du microps? Sa couleur, ses dents, sa bosse dorsale, la briéveté de ses pectorales, ses dimensions et la nature de ses muscles, l'en éloignent. Il en est séparé, et par des traits extérieurs, et par sa conformation intérieure.

On a vu un orthodon dont la grande cavité de la tête contenoit plus de cinquante myriagrammes de blanc ou d'adipocire. On l'avoit pris dans l'Océan glacial arctique, vers le soixante-dix-septième degré et demi de latitude.

<sup>\*</sup> Consultez, au sujet de l'adipocire, l'article du cachalot macrocophale.

Anderson; et Histoire des pêches des Hollandois dans les mers du Nord, traduite par le citoyen Dereste, tome 1, p. 173.

## LE PHYSÉTÈRE MULAR \*.

La nageoire qui s'élève sur le dos de ce physétère, est si droite, si pointue et si longue, que Sibbald et d'autres auteurs l'ont comparée à un mât de

\* Physeter mular.

Physeter tursio. Linne, edit. de Gmelin. Cachalot mular. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Physeter dorsi pinna altissima, apice den-

tium plano. Artedi, gen. 74, syn. 104. Cetus tripinnis, dentibus in planum desinentibus. Brisson, Regn. anim. p. 364, n. 7.

Balæna macrocephala tripinnis, que in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos et in planum desinentes. Sibbald.

Id. Raj. Pisc. p. 16.

Mular Nierembergii. Klein, Misc. pisc. 2, p. 15.

Anderson, Histoire d'Islande, etc. 2.

Le mular. R. R. Castel, nouvelle édition de Bloch.

navire, et ont dit qu'elle paroissoit audessus du corps du mular, comme un mât de misaine au-dessus d'un vaisseau. Cette comparaison est sans doute exagérée; mais elle prouve la grande hauteur de cet organe, qui seule a pu en faire naître l'idée.

Mais, indépendamment de cette nageoire si élevée, on voit sur le dos et au-delà de cette-éminence, trois bosses dont la première a souvent un demimètre de hauteur, la seconde près de deux décimètres, et la troisième un

décimètre.

Ces traits seuls feroient distinguer facilement le mular du microps et de l'orthodon; mais d'ailleurs les dents du mular ont une forme différente de celles de l'orthodon et de celles du microps.

Elles ne sont pas très-courbées, comme les dents du microps, ni droites, comme celles de l'orthodon; et leur sommet, au lieu d'être aigu, est très-

émoussé ou presque plat.

De plus, les dents du mular sont inégales: les plus grandes sont placées vers le bout du museau; elles peuvent avoir vingt-un tentimetres de longueur, sur vingt-quatre de circonférence, à l'endroit où elles ont le plus de grosseur: les moins grandes ne sont longues alors que de seize centimètres. Toutes ces dents ne renferment pas une cavité.

On découvre une dent très-aplatie dans plusieurs des intervalles qui séparent l'un de l'autre les alvéoles de

la mâchoire supérieure.

Les deux évents aboutissent à un

seul orifice.

Les mulars vont par troupes trèsnombreuses. Le plus grand et le plus fort de ces physétères réunis leur donne, pour ainsi dire, l'exemple de l'audace ou de la prudence, de l'attaque ou de la retraite. Il paroît, d'après les relations des marins, comme le conducteur de la légion, et, suivant un navigateur cité par Anderson, il lui donne, par un cri terrible, et dont la surface de la mer propage au loin le frémissement, le signal de la victoire ou d'une fuite précipitée.

On a vu des mulars si énormes, que

# LES DELPHINAPTÈRES'.

## LE DELPHINAPTÈRE BELUGA :

CE cétacée a porté pendant longtemps le nom de petite baleine et de baleine blanche. Il a été l'objet de la recherche des premiers navigateurs basques et hollandois qui osèrent se hasarder au milieu des montagnes flottantes de glaces et des tempêtes hor-

Marsouin blanc.

Witfisch.

Balæna albicans.

Delphinus leucas. Linné, édit. de Gmelin. Delphinus rostro conico obtuso, deorsum inclinato, pinnâ dorsali nulla. Pallas, It. 3, p. 84, tab. 4.

Consultez l'article intitulé Nomenclature des cétacées, et le tableau général des ordres, genres et espèces de ces animaux.

Delphinapterus beluga.

ribles de l'Océan arctique, et qui, effrayés par la masse énorme; les mouvemens rapides et la force irrésistible des baleines franches, plus audacieux contre les élémens conjurés que contre ces colosses, ne bravoient encore que très-rarement leurs armes et leur puissance.

On a trouvé que le béluga avoit quelques rapports avec ces baleines, par le défaut de nageoire dorsale et par la présence d'une saillie peu sensible, longitudinale, à demi calleuse, et plaoée sur sa partie supérieure; mais par combien d'autres traits n'en est-il pas séparé!

Dauphin béluga. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Delphinus pinna in dorso nulla. Brisson,

Regn. animal. p. 374, n. 5.

Beluga Pennant J Quadr. p. 357.

Bieluga. Steller, Kumtschatka, p. 106. Withisch oder weissfisch. Anderson, Island. p. 251.

Weisfisch. Cranz, Groenland. p. 150. Mull. Prodrom. Zoolog. Dan. p. 50.

Oth Babric. Faun. Groenland. p. 50.

Il ne parvient que très raiement à tine longueur de plus de six ou sept mètres is Sa tête ne forme pas le tiers ou la moivié de l'ensemble du cétacée, comme celle de la baleine franche, des cachalots, des physales, des physétères o elle est petitel et alongée. La partic antérieure du corps représente un cône, dont la base, située vers les pectonales, est appuyée contre celle d'un autre cône beaucoup plus long, et que composent le reste du corps et la queue.

Les nageoires pectorales sont larges, épaisses et oyales; et les plus longs des doigts cachés sous leux enveloppe ont

cinq articulations.

Le museau s'alonge et s'arrondit par-devant.

L'œil est petit, rond, saillant et

bleuâtre.

Le dessus de la partie antérieure de la tête proprement dite montre une protubérance au milieu de laquelle on voit l'orifice commun de deux évents; et la direction de cet orifice est telle, suivant quelques observateurs, que l'eau de la mer, rejetée par les évents,

### des delphinaptères. 157 au lieu d'être lancée en avant, comme par les cachalots, ou verticalement, comme par plusieurs autres cétacées. est chassée un peu en arrière.

· On découvre derrière l'œil l'orifice extérieur du canal auditif; mais il est

presque imperceptible.

L'ouverture de la gueule paroît petite à proportion de la longueur du delphinaptère : elle n'est pas située audessous de la tête; comme dans lés cachalots, les physales et les physé tères, mais à l'extremité du museau,

La machoire inférieure avance presque autant que celle d'en haut. Chaque côté de cette machoire est garni de dents au nombre de neuf, petites, émoussées à leur sommet, éloignées, les unes des autres, inégales, 'et d'au-tant plus courtes qu'elles sont plus prési du bout du museau.

Neur dents un peu moins obtuses, un peu recourbées, mais d'ailleurs semblables à celles que nons venous de décrire, garnissent chaque côté de la

machoire supérieure.

La langué est artachée à la mâchoire .d'en-bas.

sont répandues sur ce fond gracieux pendant que les bélugas ne sont pas très-âgés. Plus jeunes encore, ils offrent un plus grand nombre de teintes foncées ou mêlées de bleu; et l'on a écrit que, très-peu de temps après leur naissance, presque toute leur surface est bleuâtre.

Des fœtus arrachés du ventre de leur mère ont paru d'une couleur verte.

La femelle ne porte ordinairement

qu'un petit à la fois:

Ce delphinaptère, parvenu à la lumière, ne quitte sa mère que très tard. Il nage bientôt à ses côtés, plonge avec elle, revient avec elle respirer l'air de l'atmosphère, suit tous ses mouvemens, imite toutes ses actions, et suce un lait très-blanc de deux mamelles trèsvoisines de l'organe de la génération.

"On a joui de ce spectacle agréable et touchant d'un attachement mutuel, d'une affection vive et d'une tendresse attentive, dans l'Océan glacial arctique et dans l'Océan atlantique septentrional, particulièrement dans le détroit de Davis.

### DES DELPHINAPTÈRES.

On a écrit que, pendant les hivers ri<del>goureux</del>, les bélugas quittent la haute mer et les plages gelées, pour chercher des baies que les glaces n'aient pas envahies; mais ce qui est plus digne d'attention, c'est qu'on a vu de ces delphinaptères remonter dans des fleuves. Notre célèbre confrère M. Pallas, qui a répandu de si grandes lumières sur toutes les branches de l'histoire

naturelle, est un des savans qui nous ont le plus éclairés au sujet du béluga.

#### LE DELPHINAPTÈRE SÉNEDETTE \*

CE cétacée devient très-grand, suivant Rondelet. Sa gueule est vaste: ses dents sont aigues; on en voit neuf de chaque côté de la mâchoire supérieure; et chacun des côtés de la mâchoire d'en-bas, qui est presque aussi avancée que celle d'en-haut, en présente au moins huit. La langue est

Mular.

Souffleur.

Peis mular, dans les départemens méridionaux de France.

Sénedette, dans plusieurs autres départemens.

Capidolio, en Italie.

Physeter, par les Grecs, suivant Rondelet. Mular ou sénedette. Rondelet, Histoire des poissons, première partie, liv. 16, ch. 10, édition de Lyon, 1558.

<sup>\*</sup> Delphinapterus senedetta.

## DES DELPHINAPTÈRES.

grande et charnue. L'orifice auquel aboutissent les deux évents, est situé presque au-dessus des yeux, mais un peu plus près du museau, qui est alon-

gé et pointu.

Cet orifice a plus de largeur que celui de plusieurs autres cétacées; et le sénedette fait jaillir par cette ouver-

ture une grande quantité d'eau.

Le corps et la queue forment un cône très-long. Les pectorales sont larges, et leur longueur égale celle de l'ouverture de la bouche.

Il paroît que le sénedette a été vu dans l'Océan et dans la Méditerranée.

## LES DAUPHINS:

# LE DAUPHIN VULGAIRE:

Quel objet a dû frapper l'imagination Plus que le dauphin? Lorsque l'homme

Jetez les yeux sur l'article de cet ouverage qui est intitulé, Nomenclature des cétacées, et sur le tableau des ordres, des genres et des espèces de ces animaux, qui est à la tête de cette Histoire.

Delphinus vulgaris.
Bec, d'oie.
Simon.
Camus.
Delfino, en Italie.
Tumberello, par les Italiens.
Delphin, en Allemagne.
Meerschwein, ibid.
Tummler, ibid.
Delfin, en Pologne.
Marsoin, en Danemarck.



rice del

\_\_\_\_

1. DAUPHIN Fulgaire . 2. DAUPHIN Marsoun .

3. DAUPHIN Deux · dento.

### HISTOIRE NATURELLE. parcourt le vaste domaine que génie a conquis, il trouve le dauphin

Springen, en Norvege. Huyser, en Islande. Hofrung, ibid.

Leipter, ibid.

Dolphin-tuymebaar, en Hollande.

Dolphin, en Angleterre.

Grampus, ihid.

Porpeisse, ibid.

Delphinus delphis. Linné, édit. de Gmelin. Le dauphin. Bonnaterre, planches de l' Encyclopédie méthodique.

Delphinus corpore oblongo subtereti, rostro attenuato acuto. Artedi, gen. 76, syn.

105.

Delphis. Schneider, Petri Artedi Synonymia..... græca et latina, emendata, aucta

atque illustrata, etc. p. 149.

ο διλφίς. Aristot. lib. 1, cap. 5; lib. 2, cap. 13; lib. 3, cap. 1, 7; lib. 4, cap. 8, 9 et 10; lib. 5, cap. 5; lib. 8, cap. 2, 13; lib. 9, cap. 48; et part. lib. 4, cap. 13.

Id. Athen. lib. 7, p. 282; et lib. 8, p. 353. Δελφίν. Ælian. lib. 1, cap. 18; lib. 2, cap. 6; lib. 6, cap. 15; lib. 8, cap. 3; lib. 10, cap. 8; lib. 11, cap. 12; et lib. 12, cap. 6, 45.

Δελφίς, Tros. Oppian. lib. 1, p. 15, 22, 253

et lib. 2.

sur la surface de toutes les mers; il le rencontre et dans les climats heureux des zones tempérées, et sous le ciel brûlant des mers équatoriales, et dans les horribles vallées qui séparent ces énormes montagnes de glace que le temps élève sur la surface de l'Océan polaire comme autant de monumens

Delphinus. *Plin.* lib. 9, cap. 7, 8; lib. 11, cap. 37; et lib. 32, cap. 11.

Id. Wollon. lib. 8, cap. 194, fol. 171, b. Id. Gesner, p. 319; et (germ.) fol. 92,

93, a.
Id. Jonston. lib. 5, cap. 2, a 4, p. 218, tab. 43, fig. 2, 3, 4; Thaumat. p. 414.

Delphinus prior. Aldrovand. Cet. cap. 7,

p. 701, 703, 704.

Delphinus antiquorum. Raj. p. 12. Id. Willughby, p. 28, tab. A 1, fig. 1. Delphin. Solin. Polyhistor, cap. 18. Id. Ambros, Hexam, lib. 5, cap. 2, 3. Id. C. Figul. fol. 5, a-b.

Delphinus pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro longo acuto. Brisson, Regn.

anim. p. 369, n. I.

Delphinus. Bellon, Aquatil. p. 7. Dauphin. Rondelet, première partie, liv. 16, ch. 5 (édit. de Lyon 1558).

Delphinus. Mus. Wormian. p. 288.

funéraires de la Nature qui y expire : par-tout il le voit, léger dans ses mouvemens, rapide dans sa natation, étonnant dans ses bonds, se plaire autour de lui, charmer par ses évolutions vives et folâtres l'ennui des calmes prolongés, animer les immenses solitudes de l'océan, disparoître comme l'éclair, s'échapper comme l'oiseau qui

Id. Charlet. Exerc. pisc. p. 47. Delphinus. Rzaczyns. Pol. auct. p. 238.

Id. Klein, Miss. pisc. 2, p. 24, tab. 3, fig. A.

Porcus marinus. Sibbald, Scot. an. p. 23. Delphin. Anderson, Isl. p. 254.

Id. Cranz, Groenl. p. 152.

Oth. Fabric. Faun. Groenland. p. 4.

Mull. Zoolog. Dan. Prodrom. p. 7, n. 55. Dauphin proprement dit. R. R. Castel, édition de Bloch.

Dauphin. Valmont-Bomare, Dictionnaire

d'histoire naturelle.

Delphinus corpore tereti conico elongato, rostro styloide. Commerson, manuscrits adressés à Buffon, qui nous les remit lorsqu'il nous engagea à continuer l'Histoire naturelle, et cités dans l'Histoire des poissons.

fend l'air, reparoître, s'enfuir, se montrer de nouveau, se jouer avec les flots agités, braver les tempêtes, et ne redonter ni les élémens, ni la distance,

ni les tyrans des mers.

Revenu dans ces retraites paisibles que son goût s'est plu à orner, il jouit encore de l'image du dauphin que la main des arts a tracée sur les chessd'œuvre qu'elle a créés; il en parcourt la touchante histoire dans les productions immortelles que le génie de la poésie présente à son esprit et à son cœur; et lorsque, dans le silence d'une nuit paisible, dans ces momens de calme et de mélancolie où la méditation et de tendres souvenirs donnent tant de force à tout ce que son ame éprouve, il laisse errer sa pensée de la terre vers le ciel, et qu'il lève les yeux vers la voûte éthérée, il voit encore cette même image du dauphie briller parmi les étoiles.

Cet objet cependant, si propre à séduire l'imagination de l'homme, est en partie l'ouvrage de cette imagination: elle l'a créé pour les arts et pour le sir:

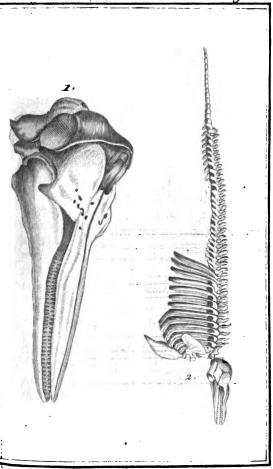

tite esseure de DAUPHIN Vulgaire. Squelette de DAUPHIN Marsouin.

Digitized by Google

mament. Mais ce n'est pas la terreur qui lui a donné un nouvel être, commo elle a enfanté le redoutable dragon, la terrible chimère, et tant de monstres fantastiques, l'effroi de l'enfance, de la foiblesse et de la crédulité; c'est la reconnoissance qui lui a donné une nou-velle vie. Aussi n'a-t-elle fait que l'embellir, le rendre plus aimable, le divi-niser pour des bienfaits, et montrer dans toute sa force et dans toute sa pureté l'influence de cet esprit des Grecs, pour lesquels la nature étoit si riante, pour lesquels et la terre et les airs, et la mer et les fleuves, et les monts couverts de bois, et les vallons fleuris, se peuploient de jeux voluptueux, de plaisirs variés, de divinités indulgentes, d'amours inspirateurs. Le génie d'Odin ou celui d'Ossian ne l'ont pas conçu au milieu des noirs frimas des contrées polaires; et si le dauphin de la Nature appartient à tous les cli-mats, celui des poètes n'appartient qu'à la Grèce.

Mais, avant de nous transporter sur ces rivages fortunés, et de rappeler les

traits de ce dauphin poétique, voyons de près celui des navigateurs: la fable a des charmes bien doux; mais quels attraits sont au-dessus de ceux de la vérité?

Les formes générales du dauphin vulgaire sont plus agréables à la vue que celles de presque tous les autres cétacées : ses proportions sont moins éloignées de celles que nous regardons comme le type de la beauté. Sa tête, par exemple, montre, avec les autres parties de ce cétacée, des rapports de dimension beaucoup plus analogues à ceux qui nous ont charmés dans les animaux que nous croyons les plus favorisés par la Nature. Son ensemble est comme composé de deux cônes alongés presque égaux, et dont les bases sont appliquées l'une contre l'au-tre. La tête forme l'extrémité du cône antérieur; aucun enfoncement ne la sépare du corps proprement dit, et ne sert à la faire reconnoître : mais elle se termine par un museau très-distinct du crâne, très-avancé, très-aplati de haut en bas, arrondi dans son contour de manière à présenter l'image d'une

portion d'ovale, marqué à son origine par une sorte de pli, et comparé par plusieurs auteurs à un énorme bcc d'oie ou de cygne, dont ils lui ont même donné le nom.

Les deux mâchoires composent ce museau; et comme elles sont aussi avancées ou presque aussi avancées l'une que l'autre, il est évident que l'ouverture de la bouche n'est pas placée audessous de la tête, comme dans les cachalots; les physales et les physétères. Cetté ouverture à d'ailleurs une longueur égale au neuvième ou même au huitième de la longueur totale du dauphin. On voit à chaque mâchoire une rangée de dents un peu renflées, pointues, et placées de manière que lorsque la bouche se ferme, celles d'enbas entrent dans les interstices qui séparent celles d'en-haut, qu'elles reçoivent dans leurs intervalles; et la gueule est close très-exactement.

Le nombre de ces dents peut varier, suivant l'âge ou suivant le sexe. Des naturalistes n'en ont compté que quarante-deux à la machoire d'en-haut,

#### -174 HISTOIRE NATURELLE

l'œil, placé le plus souvent au-dessous de la surface de la mer, ne reçoit la lumière qu'au travers du voile formé par une couche d'eau salée plus ou moins trouble et plus ou moins épaisse, et dans les quadrupèdes, dont l'organe de la vue, extrêmement délicat, ne s'ouvre que très-peu lorsqu'ils sont exposés à des rayons lumineux très-nombreux ou très viss\*.

Le canal auditif, cartilagineux, tortueux et mince, se termine à l'extérieur par un orifice des plus étroits.

Le rocher, suspendu par des ligamens, comme dans les autres cétacées, au-dessons d'une voûte formée en grande partie par use extension de l'os occipital, contient un tympan dont la forme est celle d'un entonnoir alongé; un marteau dénué de manche, mais garni d'une apophyse antérieure, longue et arquée; un étrier qui, an lieu de deux branches, présente un cône so-

<sup>\*</sup> Consultez ce que nous avons écrit au sujet de la vue de la baleine franche dans l'article de ce cétacée.

lide, comprimé et percé d'un très-petit trou; un labyrinthe situé au-dessus
de la caisse du tympan; une lame contournée en spirale pour former le limaçon, et qu'une fente très-étroite et
garnie d'une membrane sépare, dans
toute sa longueur, en deux parties
dont la plus voisine de l'axe est trois
fois plus large que l'autre; un petit
canal, dont la coupe est ronde, dont
les parois sont très-minces, qui suit la
courbure spirale de la lame osseuse
attachée à l'axe du limacon, qui auglide, comprimé et percé d'un très-peattachée à l'axe du limaçon, qui aug-mente de diamètre à mesure que celui mente de diamètre à mesure que celui des lames diminue, et auquel on trouve un canal analogue dans les ruminans\*; et enfin, l'origine de deux larges conduits, nommés improprement aqueducs, et qui, de même que des canaux semblables que l'on voit dans tous les mammifères, font communiquer le labyrinthe de l'oreille avec l'intérieur du crâne, indépendamment des conduits par lesquels passent les nerfs.

<sup>\*</sup> Leçons d'anatomie comparés du citoyen Cuvier, tome II, p. 476.

Lorsqu'on a jeté les yeux sur tous les détails de l'oreille du dauphin, pour-roit-on être surpris de la finesse de son ouïe? et comme les animaux doivent d'autant plus aimer à exercer leurs sens, que les organes en sont plus propres à donner des impressions vives ou multipliées, le dauphin doit se plaire et se plaît en effet à entendre différens corps sonores. Les tons variés des instrumens de musique ne sont pas même les seuls qui attirent son attention; on diroit qu'il éprouve aussi quelque plai-sir à écouter les sons régulièrement périodiques, quoique monotones et quelquefois même très-désagréables à l'oreille délicate d'un musicien habile, que produit le jeu des pompes et d'autres machines hydrauliques. Un bruit violent et soudain l'effraie cependant. Aristote nous apprend que de son temps les pêcheurs de dauphins entouroient dans leurs barques une troupe de ces cétacées, et produisoient tout d'un coup un grand bruit, qui, rendu plus insupportable pour l'oreille de ces animaux par l'intermédiaire de

l'eau salée qui le transmettoitet qui étoit bien plus dense que l'air, leur inspiroit une frayeur si forte, qu'ils se précipitoient vers le rivage et s'échouoient sur la grève, victimes de leur surprise, de leur étoundissement et de leur ter-

reur imprévue et subite. Cette organisation de l'oreille des dauphins fait aussi qu'ils entendent de loin les sons que peuvent proférer les individus de leur espèce. A la vérité, on a comparé leur voix à une sorte de gémissement sourd: mais ce mugisse-ment se fortifie par les réflexions qu'il reçoit des rivages de l'océan et de la surface même de la mer, se propage facilement, comme tout effet sonore, par cette immense masse de fluide aqueux, et, doit, ainsi qu'Aristote l'avoit observé, une nouvelle intensité à ce même liquide, dont au moins les couches supérieures le transmettent à l'organe de l'ouïe du dauphin.

D'ailleurs les poumons, d'où sort le fluide producteur des sons que le dau-phin fait entendre, offrent un grand yolgme. ob o mille o lide

## 178 HISTOIRS WATURELLE

La boîte osseuse dans laquelle sont renfermés les évents, l'orbite de l'œil et la cavité plus reculée et un peu plus élevée que cette orbite, au milieu de laquelle on trouve l'oreille suspendue, est très-petite relativement à la longueur du dauphin. Le crâne est trèsconvexe.

Les différentes parties de l'épine dorsale qui s'articule avec cette boîte osseuse, présentent des dimensions telles, que le dos proprement dit n'en forme que le cinquième ou à peu près, et que le cou n'en compose pas le trentième.

Ce cou est donc extrêmement court. Il comprend cependant sept vertebres, comme celui des autres mammiferes; mais de ces sept vertebres, la seconde ou l'axis est très-mince, et très-souvent les cinq dernières n'ont pas un millimètre d'épaisseur.

Une si grande briéveté dans le cou expliqueroit seule pourquoi le dauphin ne peut pas imprimer à sa tête des mouvemens bien sensibles, indépendans de ceux du corps; et ce qui ajoute à cette immobilité relative de la tête,

c'est que la seconde vertèbre du cou

est soudée avec la première ou l'atlas. Les vertèbres dorsales proprement dites sont au nombre de treize, comme dans plusieurs autres mammifères, et notamment dans le lion, le tigre, le chat, le chien, le renard, l'ours maritime, un grand nombre de rongeurs, le cerf, l'antilope, la chevre, la brebis et le bœuf.

Les autres vertèbres, qui représentent les lombaires, les sacrées et les coccygiennes ou vertebres de la queue, sont ordinairement au nombre de cinquante-trois: le professeur Bonnaterre en a compté cependant soixante-trois dans un squelette de dauphin qui fai-soit partie de la collection d'Altfort. Aucun mammifère étranger à la grande tribu des cétacées n'en présente un aussi grand nombre : les quadrupèdes dans lesquels on a reconnu le plus de ces vertèbres lombaires, sacrées et caudales, sont le grand fourmilier, qui néanmoins n'en a que quarante-six, et le phatagin, qui n'en a que cinquante-deux; et c'est un grand rapport que

présentent les cétacées avec les poissons, dont ils partagent le séjour et la manière de se mouvoir.

Les apophyses supérieures des vertèbres dorsales sont d'autant plus hautes, qu'elles sont plus éloignées du cou; et celles des vertèbres lombaires, sacrées et caudales, sont, au contraire, d'autant plus basses, qu'on les trouve plus près de l'extrémité de la queue, dont les trois dernières vertèbres sont entièrement dénuées de ces apophyses supérieures : mais les apophyses des vertèbres qui représentent les lombaires, sont les plus élevées, parce qu'elles servent de point d'appui à d'énormes muscles qui s'y attachent, et qui donnent le mouvement à la queue.

Remarquons encore que les douze vertebres caudales qui précèdent les trois dernières, ont non seulement des apophyses supérieures, mais des apophyses inférieures, auxquelles s'attathent plusieurs des muscles qui meuvent la nageoire de la queue, et lesquelles ajoutent par conséquent à la force et à la rapidité des mouvemens

de cette rame puissante.

Les vertèbres dorsales soutiennent les côtes, dont le nombre est égal de

chaque côté à celui de ces vertebres, et par conséquent de treize. Le sternum, auquel aboutissent les côtes sterno-vertébrales, improprement appelées vraies côtes, est com-posé de plusieurs pièces articulées en-semble, et se réunit avec les extrémités des côtes par le moyen de petits os particuliers, très-bien observés par le professeur Bonnaterre.

A une distance assez grande du ster-num, et de chaque côté de l'anus. num, et de chaque côté de l'anus, on découvir dans les chairs un os peutétendu, plat et mince, qui, avec son analogue, forme les seuls os du bassin qu'ait le dauphin vulgaire. C'est un foible trait de parenté avec les mammifères qui ne sont pas dénués, comme les cétacées, d'extrémités postérieures; et ces deux petites lames osseuses ont quelque rapport, par leur insertion, avec ces petits os nommés ailerons, et qui soutiennent, au devant de l'anus,

les nageoires inférieures des poissons abdominaux.

Auprès de ce même sternum, on

trouve le diaphragme.

Ce muscle, qui sépare la poitrine du ventre, n'étant pas tout-à-fait vertical, mais un peu incliné en arrière, agrandit par sa position la cavité de la poitrine, du côté de la colonne vertébrale, et laisse plus de place aux poumons volumineux dont nous avons parlé. Organisé de manière à être très-fort, et étant attaché aux muscles abdominaux, qui ont aussi beaucoup de force, parce que plusieurs de leurs fibres sont tendineuses, il facilite les mouvemens par lesquels le dauphin inspire l'air de l'atmosphère, et l'aide à vaincre la résistance qu'oppose à la dilatation de la poitrine et des poumons l'eau de la mer, bien plus dense que le fluide atmosphérique dans lequel sont uniquement plongés la plupart des mammifères. Au delà du diaphragme est un foie

volumineux, comme dans presque tous les habitans des caux.

Les reins sont composés, comme

ceux de presque tous les cétacées, d'un très-grand nombre de petites glandes de diverse figure, que Rondelet a comparées aux grains de raisin qui composent une grappe:

La chair est dure, et le plus souvent exhale une odeur désagréable et forte. La graisse qui la recouvre contribue à donner de la mollesse à la peau, qui cependant est épaisse, mais dont la sur-

face est luisante et très-unie.

La pectorale de chaque côté est ovale, placée très-bas, et séparée de l'œil par un espace à peu près égal à celui qui est entre l'organe de la vue et le bout du museau.

Les os de cette nageoire, ou, pour mieux dire, de ce bras, s'articulent avec une omoplate dont le bord spinal est arrondi et fort grand. L'épine ou éminence longitudinale de cet os de l'épaule est continuée, au-dessus de l'angle huméral, par une lame saillante, qui semble tenir lieu d'acromion.

Le muscle releveur de cette omoplate s'atache à l'apophyse transverse de la

première vertèbre, et s'épanouit par son tendon sur toute la surface extérieure de cette même omoplate. Celui qui répond au grand dentelé ou scapulo-costien des quadrupèdes, et dont l'action tend à mouvoir ou à maintenir l'épaule, n'est pas fixé par des digitations aux vertèbres du cou, comme dans les animaux qui se servent de leurs bras pour marcher.

Le dauphin manque, de même que les carnivores et plusieurs animaux à sabots, du muscle nommé petit pectoral, ou dentelé antérieur, ou costo-coracoïdien; mais il présente à la place un muscle qui, par une digitation, s'ansère sur le sternum, vers l'extrémité antérieure de ce plastron osseux.

Le muscle vrapèse, ou cuculaire, ou dorsa-susacnomien, qui s'attache à l'arcade occipitale, ainsi qu'à l'apophyse supérieure de toutes les vertèbres du cou et du dos, couvre toute l'omoplate, mais est très-minqe, pendant que le sterno-mastoidien est très-épais, très-gros, et accompagné d'un second muscle, qui, de l'apophyse mass

toïde, va s'insérer sous la tête de l'humérus.

En tout, les mucles paroissent conformés, proportionnés et attachés de manière à donner à l'épaule de la solidité, ainsi que cela convient à un animal nageur. Par-cette organisation, les bras, ou nageoires, ou rames latérales du dauphin, ont un point d'appui plus fixe, et agissent sur l'eau avec plus

d'avantage.

Mais si, parmi les muscles qui meuvent l'humérus, ou le bras proprement dit, le grand dorsal ou lombo-humérien des quadrupèdes est remplacé, dans le dauphin, par un petit muscle qui s'attache aux côtes par des digitations, et qui est recouvert par la portion dorsale de celui qu'on appelle punnicule charnu ou cutano-humérien, les muscles sur-épineux (sur-scapulo-trochitérien), le sous-épineux (sous-scapulo-trochitérien), le grand-rond (scapulo-humérien), et le petit-rond, sont peu distincts et comme oblitérés.

D'ailleurs, cet humérus, les deux os de l'ayant-bras qui sont très-comprimés,

reux du carpe dont l'aplatissement est très-grand, les os du métacarpe trèsdéprimés et soudés ensemble, les deux phalanges très-aplaties du pouce et du dernier doigt, les huit phalanges semblables du second doigt, les six du troisième et les trois du quatrième, paroissent unis de manière à ne former qu'un seul tout, dont les parties sont presque immobiles les unes relativement aux autres.

Cependant les muscles qui mettent ce tout en mouvement, ont une forme, des dimensions et une position telles, que la nageoire qu'il compose peut frapper l'eau, avec rapidité, et par con-

séquent avec force.

Mais l'espèce d'inflexibilité de la pectorale, en la rendant un très-bon organe de natation, n'y laisse qu'un tou-

cher bien imparfait.

Le dauphin n'a aucun organe qu'il puisse appliquer aux objets extérieurs, de manière à les embrasser, les palper, les peser, sentir leur poids, leur dureté, les inégalités de leur surface, recevoir enfin des impressions très-dis-

tinctes de leur figure et de leurs di-

verses qualités.

Il peut cependant, dans certaines circonstances, éprouver une partie de ces sensations, en plaçant l'objet qu'il veut toucher entre son corps et la pectorale, en le soutenant sous son bras. D'ailleurs, toute sa surface est couverte d'une peau épaisse, à la vérité, mais molle, et qui, cédant aux impressions des objets, peut transmettre ces impressions aux organes intérieurs de l'animal. Sa queue très-flexible peut s'appliquer à une grande partie de la surface de plusieurs de ces objets. On pourroit donc supposer dans le dauphin un toucher assez étendu pour qu'on ne fût pas forcé, par la considération de ce sens, à refuser à ce cétacée l'intelligence que plusieurs auteurs anciens et modernes lui ont attribuée.

D'ailleurs, le rapport du poids du cerveau à celui du corps est de 1 à 25 dans quelques dauphins, comme dans plusieurs individus de l'espèce humaine, dans quelques guenons, dans quelques sapajous, pendant que dans

le castor il est quelquefois de 1 à 200 et, dans l'éléphant, de 1 à 500.

De plus, les célèbres anatomistes

De plus, les célèbres anatomistes et physiologistes, M. Sœmmering et M. Ebel, ont fait voir qu'en général, et tout égal d'ailleurs, plus le diamètre du cerveau, mesuré dans sa plus grande largeur, l'emporte sur celui de la moelle alongée, mesurée à sa base, et plus on doit supposer de prééminence dans l'organe de la réflexion sur celui des sens extérieurs, ou, ce qui est la même chose, attribuer à l'animal une intelligence relevée. Or le diamètre du cerveau est à celui de la moelle alongée dans l'homme, comme 182 est à 26; dans la guenon nommée bonnet chinois, comme 182 est à 43; dans le chien, comme 182 est à 69, et dans le dauphin, comme 182 est à 14°.

Ajoutons que le cerveau du dauphin présente des circonvolutions nombreuses, et presque aussi profondes

Leçons d'anatomie comparée du citoyen Cuvier.

<sup>!</sup> Ibid.

que celles du cerveau de l'homme'; et pour achever de donner une idée suffisante de cet organe, disons qu'il a des hémisphères fort épais; qu'il couvre le cervelet; qu'il est arrondi de tous les côtés, et presque deux fois plus large que long; que les éminences ou tubercules nommés testes sont trois fois plus volumineux que ceux auxquels on a donné le nom de nates, et que l'on voit presque toujours plus petits que les testes dans les animaux qui vivent de proie; et enfin qu'il ressemble au cerveau de l'homme, plus que celui de la plupart des quadrupèdes.

Mais les dimensions et la forme du cerveau du dauphin ne doivent pas seulement rendre plus vraisemblables quelques unes des conjectures que l'on a formées au sujet de l'intelligence de ce cétacée; elles paroissent prouver aussi une partie de celles auxquelles

Leçons d'anatomie comparée du citoyen

<sup>!</sup> Ibid.

on s'est livré sur la sensibilité de cet animal. On peut, d'un autre côté, confirmer ces mêmes conjectures par la force de l'odorat du dauphin. Les mammifères les plus sensibles, et particulièrement le chien, jouissent toujours en effet d'un odorat des plus faciles à ébranler; et malgré la nature et la position particulière du siége de l'odo-rat dans les cétacées , on savoit dès le temps d'Aristote que le dauphin distinguoit promptement et de très-loin les impressions des corps odorans. Sa chair répand une odeur assez sensible, comme celle du crocodile, de plusieurs autres quadrupèdes ovipares, et de plusieurs autres habitans des eaux ou des rivages, dont l'odorat est très-fin; et cependant toute odeur trop forte ou étrangère à celles auxquelles il peut être accoutumé, agit si vivement sur ses nerfs, qu'il en est bientôt fatigué, tourmenté et même quelquefois for-tement incommodé; et Pline rapporte

Article de la baleine franche.

Aristot. Hist. anim. IV, 8.

qu'un proconsul d'Afrique ayant essayé de faire parfumer un dauphin qui venoit souvent près du rivage et s'approchoit familièrement dés marins, ce cétacée fut pendant quelque temps comme assoupi et privé de ses sens, s'éloigna promptement ensuite, et ne reparut qu'au bout de plusieurs jours \*.

Faisons encore observer que la sensibilité d'un animal s'accroît par le nombre des sensations qu'il reçoit, et que ce nombre est, tout egal d'ailleurs, d'autant plus grand que l'animal change plus souvent de place, et recoit par conséquent les impressions d'un nombre plus considérable d'objets étrangers. Or le dauphin nage trèsfréquemment et avec beaucoup de rapidité.

L'instrument qui lui donne cette grande vîtesse, se compose de sa queue et de la nageoire qui la termine. Cette nageoire est divisée en deux lobes, dont chacun n'est que peu échancré, et dont la longueur est telle, que la largeur de

<sup>\*</sup> Pline, Histoire du monde, livre IX, chap, 8.

cette caudale égale ordinairement deux neuvièmes de la longueur totale du cétacée. Cette nageoire et la queue ellemême peuvent être mues avec d'autant plus de vigueur, que les muscles puissans qui leur impriment leurs mouvemens variés, s'attachent à de hautes apophyses des vertèbres lombaires; et l'on avoit une si grande idée de leur force prodigieuse, que, suivant Rondelet, un proverbe comparoit ceux qui se tourmentent pour faire une chose impossible, à ceux qui veulent lier un dauphin par la queue.

C'est en agitant cette rame rapide que le dauphin cingle avec tant de célérité, que les marins l'ont nommé la flèche de la mer. Mon savant et éloquent confrère, le citoyen de Saint-Pierre, membre de l'Institut national, dit, dans la relation de son voyage à l'île de France (p. 52), qu'il vit un dauphin caracoler autour du vaisseau, pendant que le bâtiment faisoit un myriamètre par heure; et Pline a écrit que le dauphin alloit plus vîte qu'un oiseau et qu'un trait lancé par une mar

chine puissante.

La dorsale de ce cétacée n'ajoute pas à sa vîtesse; mais elle peut l'aider à diriger ses mouvemens\*. La hauteur de cette nageoire, mesurée le long de sa courbure, est communément d'un sixième de la longueur totale du dauphin, et sa longueur d'un neuvième. Elle présente une échancrure à son bord postérieur, et une inflexion en arrière à son sommet.

Elle est située au-dessus des seize vertèbres qui viennent immédiatement après les vertèbres dorsales; et l'on trouve dans sa base une rangée longitudinale de petits os alongés, plus gros par le bas que par le haut, un peucourbés en arrière, cachés dans les muscles, et dont chacun, répondant à une vertèbre sans y être attaché, représente un de ces osselets ou ailerons auxquels nous avons vu que tenoient

<sup>\*</sup> Que l'on veuille bien rappeler ce que nous avons dit dans l'article de la baleine franche, au sujet de la natation de ce cétacée.

les rayons des nageoires des poissons.

Mais il ne suffit pas de faire observer
la célérité de la natation du dauphin, remarquons encore la fréquence de ses évolutions. Elles sont séparées par des intervalles si courts, qu'on penseroit que le repos lui est absolument inconnu ; et les différentes impolsions qu'il se donne, se succèdent avec tant de rapidité et produisent une si grande accéléxation de mouvement, que, d'après Aristote, Pline, Rondelet, et d'autres auteurs, il s'élance quelqueseis assez haut au-dessus de la surface de la mer pour sauter par-dessus les mâts des petits bâtimens. Aristote parle même de la manière dont ils courbent avec force leur corps, bandent, pour ainsi dire, leur queue comme un anc trèsgnand et très puissant, et, la détendant ensuite contre les conches d'eau infé-rieures avec la promptitude de l'éclair, jaillissent en quelque sorte comme la flèche de cet arc, et nous présentent

<sup>\*</sup>Histoire naturelle des poissons. — Discours sur la nature de ces animaux.

un emploi de moyens et des effets semblables à ceux que nous ont offerts les saumons et d'autres poissons qui franchissent, en remontant dans les fleuves,

des digues très-élevées'.

C'est par un mécanisme semblable que le dauphin se précipite sur le rivage, lorsque, pour suivant une proie qui lui échappe, il se livre à des élans trop impétueux qui l'emportent au delà du but, ou lorsque, tourmenté par des insectes qui pénètrent dans les replis de sa peau et s'y attachent aux endroits les plus sensibles, il devient furieux, comme le lion sur lequel s'acharne la mouche du désert, et, aveuglé par sa propre rage, se tourne, se retourne, bondit et se précipite au hasard.

Lorsqu'il s'est jeté sur le rivage à une trop grande distance de l'eau pour

Lorsqu'il s'est jeté sur le rivage à une trop grande distance de l'eau pour que ses efforts puissent l'y ramener, it meurt au bout d'un temps plus ou moins long, comme les autres cétacées re-

Histoire naturelle des poissons. — Histoi e du salmone saumon.

<sup>\*</sup> Rondelet, article du dauphin.

poussés de la mer, et lancés sur la côte par la tempête ou par toute autre puissance. L'impossibilité de pourvoir à leur nourriture, les contusions et les blessures produites par la force du choc qu'ils éprouvent en tombant violemment sur le rivage, un desséchement subit dans plusieurs de leurs organes, et plusieurs autres causes, concourent alors à terminer leur vie : mais il ne faut pas croire, avec les anciens naturalistes, que l'altération de leurs évents, dont l'orifice se dessèche, se resserre et se ferme, leur donne seule la mort, puisqu'ils peuvent, lorsqu'ils sont hors de l'eau, respirer très-librement par l'ouverture de leur gueule.

Le dauphin est d'autant moins gêné dans ses bonds et dans ses circonvolutions, que son plus grand diamètre n'est que le cinquième ou à peu près de sa longueur totale, et n'en est trèssouvent que le sixième pendant la jeu-

nesse de l'animal.

Au reste, cette longueur totale n'excède guère trois mètres et un tiers.

Vers le milieu de cette longueur,

entre le nombril et l'anus, est placée la verge du mâle, qui est aplatie, et dont on n'apperçoit ordinairement à l'extérieur que l'extrémité du gland. Il paroît que lorsqu'il s'accouple avec sa femelle, ils se tiennent dans une position plus ou moins voisine de la verti-cale, et tournés l'un vers l'autre.

La durée de la gestation est de dix mois, suivant Aristote: le plus souvent la femelle met bas pendant l'été; ce qui prouve que l'accouplement a lieu au commencement de l'automne, lorsque les dauphins ont reçu toute l'in-fluence de la saison vivifiante.

La femelle ne donne le jour qu'à un ou deux petits; elle les allaite avec soin, les porte sous ses bras pendant qu'ils sont encore languissans ou foibles, lès exerce à nager, joue avec eux, les défend avec courage, ne s'en sépare pas même lorsqu'ils n'ont plus besoin de son secours, se plaît à leur côté, les accompagne par affection, et les suit avec constance, quoique déjà leur dé-veloppement soit très-avancé.

Leur croissance est prompte : à dix

ans, ils ont souvent atteint à toute leur longueur. Il ne faut pas croire cependant que trente ans soient le terme de leur vie, comme plusieurs auteurs l'ont répété d'après Aristote. Si l'on rappelle ce que nous avons dit de la longueur de la vie de la baleine franche, on pensera facilement avec d'autres auteurs que le dauphin doit vivre très-longtemps, et vraisemblablement plus d'un siècle.

Mais ce n'est pas seulement la mère et les dauphins auxquels elle a donné le jour, qui paroissent réunis par les liens d'une affection mutuelle et durable : le mâle passe, dit-on, la plus grande partie de sa vie auprès de sa femelle; il en est le gardien constant et le défenseur fidèle. On a même toujours pensé que tous les dauphins en général étoient retenus par un sentiment assez vif auprès de leurs compagnons. On raconte, dit Aristote, qu'un dauphin ayant été pris sur un rivage de la Carie, un grand nombre de cétacées de la même espèce s'approchèrent du port, et ne regagnèrent

la pleine mer que lorsqu'on eut déli-

vré le captif qu'on leur avoit ravi.

Lorsque les dauphins nagent en troupe nombreuse, ils présentent souvent une sorte d'ordre : ils forment des rangs réguliers; ils s'avancent quelquefois sur une ligne, comme disposés en ordre de bataille; et si quelqu'un d'eux l'emporte sur les autres par sa force ou par son audace, il précède ses compagnons, parce qu'il nage avec moins de précaution et plus de vîtesse; il paroît comme leur chef ou teur con-ducteur, et fréquemment il en reçoit le nom des pêcheurs ou des autres marins.

Mais les animaux de leur espèce ne sont pas les seuls êtres sensibles pour lesquels ils paroissent concevoir de l'affection; ils sé familiarisent du moins avec l'homme. Pline a écrit qu'en Barbarie , aupr<del>è</del>s de la ville de *Hippo* Dyarrhite, un dauphin s'avançoit sans crainte vers le rivage, venoit recevoir sa nourriture de la main de celui qui vouloit la lui donner, s'approchoit de ceux qui se baignoient, se livroit autour

d'eux à divers mouvemens d'une gaieté très-vive, souffroit qu'ils montassent sur son dos, se laissoit même diriger avec docilité, et obéissoit avec autant de célérité que de précision\*. Quelque exagération qu'il y ait dans ces faits, et quand même on ne devroit supposer, dans le penchant qui entraîne souvent les dauphins autour des vaisseaux, que le desir d'appaiser avec plus de facilité une faim quelquefois très-pressante, on ne peut pas douter qu'ils ne se rassemblent autour des bâtimens, et qu'avec tous les signes de la confiance et d'une sorte de satisfaction, ils ne s'agitent, se courbent, se replient, s'élancent au-dessus de l'eau, pirouettent, retombent, bondissent et s'élancent de nouveau pour pirouetter, tomber, bondir et s'élever encore. Cette succession ou plutôt cette perpétuité de mouvemens vient de la bonne proportion de leurs muscles et de l'activité de leur systême nerveux.

Ne perdons jamais de vue une grande

<sup>\*</sup> Pline, liv. IX, chap. 48.

vérité. Lorsque les animaux, qui ne sont pas retenus, comme l'homme, par des idées morales, ne sont pas arrêtés par la crainte, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, et ils agissent aussidong-temps qu'ils peuvent agir. Aucune force n'est inerte dans la Nature. Toutes les causes y tendent sans cesse à pro-duire dans toute leur étendue tous les effets qu'elles peuvent faire naître. Cette sorte d'effort perpétuel, qui se confond avec l'attraction universelle, est la base du principe suivant. Un effet est toujours le plus grand qui puisse dépendre de sa cause, ou, ce qui est la même chose, la cause d'un phénomène est toujours la plus foible possible; et cette expression n'est que la traduction de celle par laquelle notre illustre collègue et ami Lagrange a fait connoître son admirable principe de la plus petite action.

Au reste, ces mouvemens si souvent renouvelés que présentent les dauphins, ces bonds, ces sauts, ces circonvolutions, ces manœuvres, ces signes de force, de légéreté et de l'a-

9

dresse que la répétition des mêmes actes donne nécessairement, forment une sorte despectacle d'autant plus agréable pour des navigateurs fatigués depuis long-temps de l'immense solitude et de la triste uniformité des mers, que la couleur des dauphins vulgaires est agréable à la vue. Cette couleur est ordinairement bleuâtre ou noirâtre, tant que l'animal est en vie et dans l'eau; mais elle est souvent relevée par la blancheur du ventre et celle de la poitrine.

Achevons cependant de montrer toutes les nuances que l'on a cru remarquer dans les affections de ces animaux. Les anciens ont prétendu que la familiarité de ces cétacées étoit plus grande avec les enfans qu'avec l'homme avancé en âge. Mécénas-Fabius et Flavius-Alfius ont écrit dans leurs chroniques, suivant Pline, qu'un dauphin qui avoit pénétré dans le lac Lucrin, recevoit tous les jours du pain que lui donnoit un jeune enfant, qu'il accouroit à sa voix, qu'il le portoit sur son dos, et que l'enfant ayant péri, le dauphin, qui ne revit plus son jeune ami,

mourut bientôt de chagrin. Le naturaliste romain ajoute des faits semblables arrivés sous Alexandre de Macédoine, ou racontés par Egésidème et par Théophraste. Les anciens enfin n'ont pas balancé à supposer dans les dauphins pour les jeunes gens, avec lesquels ils pouvoient jouer plus facilement qu'avec des hommes faits, une sensibilité, une affection et une constance presque semblables à celles dont le chien nous donne des exemples si touchans.

Ces cétacées, que l'on a voulu représenter comme susceptibles d'un attachement si vif et si durable, sont néanmoins des animaux carnassiers. Mais n'oublions pas que le chien, ce compagnon de l'homme, si tendre, si fidèle et si dévoué, est aussi un animal de proie; et qu'entre le loup féroce et le doux épagneul, il n'y a d'autre différence que les effets de l'art et de la do-

mesticité.

Les dauphins se nourrissent donc de substances animales : ils recherchent particulièrement les poissons; ils préferent les mornes, les églefins, les pera

sèques, les pleuronectes; ils pour-suivent les troupes nombreuses de muges jusqu'auprès des filets des pêcheurs; et, à cause de cette sorte de familiarité hardie, ils ont été considérés comme les auxiliaires de ces ma-

rés comme les auxiliaires de ces marins, dont ils ne vouloient cependant qu'enlever ou partager la proie.

Pline et quelques autres auteurs anciens ont cru que les dauphins ne pouvoient rien saisir avec leur gueule, qu'en se retournant et se renversant presque sur leur dos; mais ils n'ont eu cette opinion, que parce qu'ils ont souvent confondu ces cétacées avec des squales, des acipensères, ou quelques autres grands poissons.

Les dauphins peuvent chercher la

Les dauphins peuvent chercher la nourriture qui leur est nécessaire, plus facilement que plusieurs autres habitans des mers : aucun climat ne leur est contraire.

On les a vus non seulement dans l'Océan atlantique septentrional, mais encore dans le grand Océan équi-noxial, auprès des côtes de la Chine, près des rivages de l'Amérique méridionale, dans les mers qui baignent l'Afrique, dans toutes les grandes mé-diterranées, dans celle particulière-ment qui arrose et l'Afrique et l'Asie

et l'Europe.

Il est des saisons où ils paroissent préférer la pleine mer au voisinage des côtes. On a remarqué ' qu'ordinairement ils voguoient contre le vent; et cette habitude, si elle étoit bien constatée, ne proviendroit-elle pas du besoin et du desir qu'ont ces animaux d'être avertis plus facilement, par les émanations odorantes que le vent apporte à l'organe de leur odorat, de la pré-sence des objets qu'ils redoutent ou qu'ils recherchent?

On a dit qu'ils bondissoient sur la surface de la mer avec plus de force, de fréquence et d'agilité, lorsque la tempête menaçoit, et même lorsque le vent devoit succéder au calme. Plus

Dom Pernetty, Histoire d'un voyage

aux îles Malouines, tome I, p. 97 et suiv.

Voyez le Voyage à l'île de France, de mon célèbre confrère le citoyen de Saint-Pierre.

on fera de progrès dans la physique, et plus on s'appercevra que l'électricité de l'air est une des plus grandes causes de tous les changemens que l'atmosphère éprouve. Or tout ce que nous avons déjà dit de l'organisation et des habitudes des dauphins, doit nous faire présumer qu'ils doivent être très-sensibles aux variations de l'électricité

atmosphérique.

Nous voyons dans Oppien et dans Élien, que les anciens habitans de Byzance et de la Thrace poursuivoient les dauphins avec des tridents attachés à de longues cordes, comme les harpons dont on est armé maintenant pour la pêche des baleines franches et de ces mêmes dauphins. Il est des parages où ces derniers cétacées sont assez nombreux pour qu'une grande quantité d'huile soit le produit des recherches dirigées contre ces animaux. On a écrit qu'il falloit compter parmi ces parages, les environs des rivages de la Cochinchine.

Les dauphins n'ayant pas besoin d'eau pour respirer, et ne pouvant même respirer que dans l'air, il n'est pas surprenant qu'on puisse les conserver trèslong-temps hors de l'eau, sans leur faire

perdre la vie.

Ces cétacées ayant pu être facilement observés, et ayant toujours excité la curiosité du vulgaire, l'intérêt des marins, l'attention de l'observateur, on a remarqué facilement toutes leurs propriétés, tous leurs attributs, tous leurs traits distinctifs; et voilà pourquoi plusieurs naturalistes ont cru devoir compter dans l'espèce que nous décrivons, des variétés plus ou moins constantes. On a distingué les dauphins d'un brun livide\*; ceux qui ont le dos noirâtre, avec les côtés et le ventre d'un gris de perle moucheté de noir; ceux dont la couleur est d'un gris plus ou moins foncé; et enfin ceux dont toute la surface est d'un blanc éclatant comme celui de la neige.

Mais nous venons de voir le dauphin

<sup>\*</sup> Notes manuscrites de Commerson, remises à Buffon, qui dans le temps a bien voulu me les communiquer.

de la Nature; voyons celui des poètes. Suspendons un moment l'histoire de la puissance qui crée, et jetons les yeux

sur les arts qui embellissent.

Nous voici dans l'empire de l'imagination; la raison éclairée, qu'elle charme, mais qu'elle n'aveugle ni ne séduit, saura distinguer dans le tableau que nous allons essayer de présenter, la vérité parée des voiles brillans de la fable.

Les anciens habitans des rives fortunées de la Grèce connoissoient bien le dauphin: mais la vivacité de leur génie poétique ne leur a pas permis de le peindre tel qu'il est; leur morale religieuse a eu besoin de le métamorphoser et d'en faire un de ses types. Et d'ailleurs, la conception d'objets chimériques leur étoit aussi nécessaire que le mouvement l'est au dauphin. L'esprit, comme le corps, use de toutes ses forces, lorsqu'aucun obstacle ne l'arrête; et les imaginations ardentes n'ont pas besoin des sentimens profonds ni des idées lugubres que fait naître un climat horrible, pour inventer des causes fantastiques, pour produire des

êtres surnaturels, pour enfanter des dieux. Le plus beau ciel a ses orages; le rivage le plus riant a sa mélancolie. Les champs thessaliens, ceux de l'Attique et du Péloponnèse, n'ont point inspiré cette terreur sacrée, ces noirs pressentimens, ces tristes souvenirs quiont élevé le trône d'une sombre mytho-logie au milieu de palais de nuages et de fantômes vaporeux, au-dessus des promontoires menaçans, des lacs brumeux et des froides forêts de la valeureuse Calédonie ou de l'héroique Hibernie : mais la vallée de Tempé, les pentes fleuries de l'Hymète, les rives de l'Eurotas, les bois mystérieux de Delphes, et les heureuses Cyclades, ont ému la sensibilité des Grecs par tout ce que la Nature peut offrir de contrastes pittoresques, de paysages romantiques, de tableaux majestueux, de scènes gracieuses, de monts verdoyans, de retraites fortunées, d'images attendrissantes, d'objets touchans, tristes, funèbres même, et cependant remplis de douceur et de charme. Les bosquets de l'Arcadie ombrageoient des

tombeaux; et les tombeaux étoient cachés sous des tiges de roses.

La mythologie grecque, variée et immense comme la belle Nature dont elle a reçu le jour, a dû soumettre tous

les êtres à sa puissance.

Auroit elle pu dès-lors ne pas étendre son influence magique jusque sur le dauphin? Mais si elle a changé ses qualités, elle n'a pas altéré ses formes. Ce n'est pas-la mythologie qui a dénaturé ses traits; ils ont été métamorphosés par l'art de la sculpture encore dans son enfance, bientôt après la fin de ces temps fameux auxquels la Grèce a donné le nom d'heroiques. J'adopte à cet égard l'opinion de mon illustre confrère Visconti, de l'Institut national; et voici ce que pense à ce sujet ce savant interprète de l'antiquité\*.

On adoroit Apollon à Delphes, non seulement sous le nom de Delphique et de Pythien, mais encore sous celui de Delphinien (Delphinies). On racontoit, pour rendre raison de ce titre,

<sup>\*</sup> Lettre du citoyen Visconti à Lacepède.

que le dieu s'étoit montré sous la forme d'un dauphin aux Crétois qu'il avoit obligés d'aborder sur le rivage de Del-phes, et qui y avoient fondé l'oracle le plus révéré du monde connu des Grecs. Cette fable n'a eu pent-être d'autre origine que la ressemblance du nom de Delphes avec celui du dauphin (del-phin); mais elle est de la plus haute an-tiquité, et on en lit les détails dans l'hymne à l'honneur d'Apollon, que l'on attribue à Homère. Le citoyen Visconti regarde comme certain que l'Apollon delphinius adoré à Delphes avoit des dauphins pour symboles. Des figures de dauphins devoient orner son temple; et comme les décorations de ce sanctuaire remontoient aux siècles les plus reculés, elles devoient porter l'empreinte de l'enfance de l'art. Ces figures inexactes, imparfaites, grossières, et si peu sem-blables à la nature, ont été cependant consacrées par le temps et par la sain-teté de l'oracle. Les artistes habiles qui sont venus à l'époque où la sculpture avoit déjà fait des progrès, n'ont pas osé corriger ces figures d'après des

modèles vivans; ils se sont contentés d'en embellir le caractère, d'en agrandir les traits, d'en adoucir les contours. La forme bizarre des dauphins delphiques a passé sur les monumens des anciens, s'est perpétuée sur les productions des peuples modernes; et si aucun des auteurs qui ont décrit le temple de Delphes, n'a parlé de ces dauphins sculptés par le ciseau des plus anciens artistes grecs, c'est que ce temple d'Apollon a été pillé plusieurs fois, et que, du temps de Pausanias, il ne restoit aucun des anciens ornemens du sanctuaire.

Les peintres et les sculpteurs modernes ont donc représenté le dauphin, comme les artistes grecs du temps d'Homère, avec la queue relevée, la tête très-grosse, la gueule très-grande, etc. Mais sous quelques traits qu'il ait été vu, les historiens l'ont célébré, les poètes l'ont chanté, les peuples l'ont consacré à la divinité qu'ils adoroient. On l'a respecté comme cher, non seulement à Apollon et à Bacchus, mais encore à Neptune, qu'il avoit aidé, suivant une tradition religieuse rapportée par Oppien, à découvrir son Amphitrite lorsque, voulant conserver sa virginité, elle s'étoit enfuie jusque dans l'Atlantide. Ce même Oppien l'a nommé le ministre du Jupiter marin; et le titre de hieros ichthys (poisson sacré) lui a été donné dans la Grèce.

On a répété avec sensibilité l'histoire de Phalante sauvé par un dauphin, après avoir fait naufrage près des côtes de l'Italie. On a honoré le dauphin, comme un bienfaiteur de l'homme. On a conservé comme une allégorie touchante, comme un souvenir consolateur pour le génie malheureux, l'aventure d'Arion, qui, menacé de la mort par les féroces matelots du navire sur lequel il étoit monté, se précipita dans la mer, fut accueilli par un dauphin que le doux son de sa lyre avoit attiré, et fut porté jusqu'au port voisin par cet animal attentif, sensible et reconnoissant.

On a nommé barbares et cruels, les Thraces et les autres peuples qui donnoient la mort au dauphin.

Toujours en mouvement, il a paru

parmi les habitans de l'océan, non seulement le plus rapide, mais le plus ennemi du repos; on l'a cru l'emblême du génie qui crée, développe et conserve, parce que son activité soumet le temps, comme son immensité domine sur l'espace; on l'a proclamé le roi de la mer.

L'attention se portant de plus en plus vers lui, il a partagé avec le cygne\* l'honneur d'avoir suggéré la forme des premiers navires, par les proportions déliées de son corps si propre à fendre l'eau, et par la position ainsi que par la figure de ses rames si célères et si

puissantes.

Son intelligence et sa sensibilité devenant chaque jour l'objet d'une admiration plus vive, on a voulu leur attribuer une origine merveilleuse: les dauphins ont été des hommes punis par la vengeance céleste, déchus de leur premier état, mais conservant des traits de leur première essence. Bientôt on a rappelé avec plus de force qu'Apol-

<sup>\*</sup> Voyez l'article du quene par Buffon.

lon avoit pris la figure d'un damphin pour conduire vers les rives de Delphes sa colonie chérie. Neptune, disoit-on, s'étoit changé en dauphin pour en-lever Mélantho, comme Jupiter s'étoit métamorphosé en taureau pour enlever Europe. On se représentoit la beauté craintive, mais animée par l'amour, parcourant la surface paisible des mers obéissantes, sur le dos du dauphin dieu qu'elle avoit soumis à ses charmes. Neptune a été adoré à Sunium, sous la forme de ce dauphin si cher à son amante. Le dauphin a été plus que consacré: il a été divinisé. Sa place a été marquée au rang des dieux; et on a vu le dauphin céleste briller parmilles constellations.

Ces opinions pures ou altérées ayant régné avec plus ou moins de force dans les différentes contrées dont les fleuves roulent leurs eaux vers le grand bassin de la Méditerranée, est-il surprenant que le dauphin ait été pour tant de peuples le symbole de la mer; qu'on ait représenté l'Amour un dauphin dans une main et des fleurs dans l'autre, pour montrer

que son empire s'étend' sur la terre et sur l'onde; que le dauphin entortillé autour d'un trident ait indiqué la liberté du commerce; que, placé autour d'un trépied, il ait désigné le collége de quinze prêtres qui desservoit à Rome le temple d'Apollon; que, caressé par Neptune, il ait été le signe de la tranquillité des flots, et du salut des navigateurs; que disposé autour d'une ancre, ou mis au-dessus d'un bœuf à face humaine, il ait été le signe hiéroglyphique de ce mélange de vîtesse et de lenteur dans lequel on a fait consister la prudence, et qu'il ait exprimé cette maxime favorite d'Auguste, Hâte-toi lentement, que cet empereur employoit comme devise, même dans ses lettres familières; que les chefs des Gaplois aient eu le dauphin pour emblême; que son nom ait été donné à un grand pays et à des dignités éminentes; qu'on le voie sur les antiques médailles de Tarente, sur celles de Pæstum dont plusieurs le montrent avec un enfant ailé ou non ailé sur le dos, sur les médailles de Corinthe qui donnent à sa

tête ses véritables traits\*, et sur celles d'Ægium en Achaie, d'Eubée, de Nisyros, de Byzantium, de Brindes, de Larinum, de Lipari, de Syracuse, de Théra, de Vélia, de Cartéjà en Espagne, d'Alexandre, de Néron, de Vitellius, de Vespasien, de Tite; que le bouclier d'Ulysse, son anneau et son épée, en aient offert l'image; qu'on ait élevé sa figure dans les cirques; et qu'on l'ait consacré à la beauté céleste, en le mettant aux pieds de cette Vénus si parfaite, que l'on admire dans le musée Napoléon?

<sup>\*</sup> Je m'en suis assuré, en examinant, avec feu mon respectable ami l'illustre auteur du Voyage d'Anacharsis, la précieuse collection des médailles qui appartiennent à la nation françoise.

## LE DAUPHIN MARSOUIN'.

Le marsouin ressemble beaucoup au dauphin vulgaire; il présente presque

\* Delphinus phocæna. Marsouin franc. Maris sus Tursio. Marsopa, en Espagne. Porpus, en Angleterre. Porpesse on porpoisse, ibid. Bruinvisch, en Hollande. Tonyn, ibid. Zee-vark, ibid, Meerschwaim, en Allemagne. Braunfisch, ibid. Swinia-morska. en Pologne. Morskaja-swinja, en Russie. Marswin, en Suède. Trumblare, ibid. Marswin, en Danemarck. Tumler, ibid. Nise, en Norvége. Nisa, en Groenland.

les mêmes traits ; il est doué des mêmes qualités; il offre les mêmes attributs;

Brunskop, en Islande.

Hundfiskur, ibid.

Delphinus phocæna. Linné, édition de Gmelin.

Dauphin marsouin. Bonnaterre, planches

de l'Encyclopédie méthodique.

Marsouin. Ménagerie du Muséum d'histoire naturelle (Cuvier).

Faun. Suecic. 51.

Delphinus corporè fere coniformi, dorso lato, rostro subacuto. Artedi, gen. 74, syn. 104.

Parvus delphinus, vel delphin Septentrionalium aut Orientalium. Schoneveld. p. 77.

H ounana. Aristot. lib. 6, cap. 12; et

lib. 8, cap. 13.

Marsouin, tursio. Bellon, Aquat. p. 16. Id. Rondelet, liv. 16, chap. 6, édit. de Lyon, 1558.

Phocæna. Wotton, lib. 8; cap, 194, fol.

172, a.

Id. Jonston , lih. 5, cap. 2, a. 5, p. 220, tab. 41.

Id. Willughby, Pisc. p. 31, tab. A. 1, fig. 2.

Id. Raj. Pisc. p. 13.

Phocæna sive tursio. Gesner, Aquat. p. 837; et (germ.) fol. 96, b.

il éprouve les mêmes affections : et cependant, quelle différence dans leur fortune! le dauphin a été divinisé, et le marsouin porte le nom de pourceau de la mer. Mais le marsouin a reçu son nom de marins et de pêcheurs grossiers : le dauphin a dû sa destinée au génie poétique de la Grèce si spirituelle; et les Muses, qui seules ac-

Phocæna. Aldrovand. Pisc. p. 719, fig.

p. 720.

Delphinus phocsena, pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro brevi obtuso. Brisson, Rogn. anim. p. 371, n. 2.

Marsouin (delphinus phocæna). Bloch,

Histoire des poissons, pl. 92.

Klein, Miss. pisc. 1, p. 24, et 2, p. 26, tab. 2 A, B, 3 B.

Phocæna. Sibbald. Scot. an. p. 23.

Rzacz. Pol. Auct. p. 245.

Meerschwein, oder tunin. Mart. Spitzb. p. 92.

Id. Anderson. Island. p. 253.

Id. Crantz, Groenland. p. 151.

Niser, ou le marsouin. Eggede, Groen-land. p. 60.

Delphin, oder nisen. Gunner, Act. Nidros.

2, p. 237, tab. 4.

Oth. Fabric, Faun. Groenland, p. 46.

cordent la gloire à l'homme, donnent seules de l'éclat aux autres ouvrages de la Nature.

L'ensemble formé par le corps et la queue du marsouin représente un cône très-alongé. Ce cône n'est cependant pas assez régulier pour que le dos ne soit pas large et légèrement aplati. Vers les deux tiers de la longueur du dos, s'élève une nageoire assez peu échancrée par-derrière, et assez peu courbée dans le haut, pour paroître de loin former un triangle rectangle. La tête un peu renflée au-dessus des yeux ressemble d'ailleurs à un cône très-court, à sommet obtus, et dont la base seroit opposée à celle du cône alongé que forment le corps et la queue.

forment le corps et la queue.

Les deux mâchoires, presque aussi avancées l'une que l'autre, sont dénuées de lèvres proprement dites, et garnies chacune de dents petites, un peu aplaties, tranchantes, et dont le nombre varie depuis quarante jusqu'à

cinquante.

La langue, presque semblable à celle du dauphin vulgaire, est molle, large,

plate, et comme dentelée sur ses bords.

La pyramide du larynx est formée par l'épiglotte et par les cartilages arythénoïdes, qui sont joints ensemble de manière qu'il ne reste qu'une petite ouverture située vers le haut.

De très-habiles anatomistes ont conclu de cette conformation, que le marsouin ne pouvoit faire entendre qu'une sorte de frémissement ou de bruissement sourd. Cependant, en réfléchissant sur les qualités essentielles du son, sur les différentes causes qui peuvent le pro-duire, sur les divers instrumens sonores que l'on a imaginés ou que la Nature a formés, on verra, je crois, ainsi que je chercherai à le montrer dans un ouvrage différent de celui-ci, que l'appareil le plus simple et en apparence le moins sonore peut faire naître de véritables sons, très-faciles à distin-guer du bruissement, du frémissement, ou du bruit proprement dit, et entièrement semblables à ceux que l'homme profère. D'ailleurs, que l'on rappelle œ que nous avons dit dans les articles de la baleine franche, de la jubarte, du alot macrocéphale, et qu'on le raphe de ce qu'Aristote et plusieurs is auteurs ont écrit d'une espèce émissement que le marsouin fait adre.

orifice des évents est placé au-desde l'espace qui sépare l'œil de l'ouure de la bouche. Il représente un ssant; et sa concavité est tournée le museau.

res yeux sont petits, et situés à la ne hauteur que les lèvres. Une huir muqueuse enduit la surface intérre des paupières, qui sont très-peu biles. L'iris est jaunatre, et la prue paroît souvent triangulaire.

un delà de Pœil, très près de cet ane et à la même hauteur, est l'oripresque imperceptible du canal litif.

a pageoffe pectorale répond au mit de l'espace qui sépare l'œil de la sale: mais ce bras est situé mès-bas; qui rabaisse le centre d'action et le tre de gravité du marsouin, et donne e cétacée la faculté de se maintenir, nageant, dans la position la plus contable.

Un peu au delà de la fossette ombilicale, on découvre une fente longitudinale, par laquelle sort la verge du
mâle, qui, cylindrique près de sa racine, se coude ensuite, devient conique, et se termine en pointe. Les testicules sont cachés; le canal déférent
est replié avant d'entrer dans l'urètre.
Le marsonin n'a pas de vésicule séminale, mais une prostate d'un très grand
volume. Les muscles des corps caverneux s'attachent aux petits os du bassin. Le vagin de la femelle est ridé
transversalement.

L'anus est presque aussi éloigné des parties sexuelles que de la caudale, dont les deux lobes sont échancrés, et du milieu de laquelle part une petite saillie longitudinale, qui s'étend le long du dos, jusqu'auprès de la dorsale.

du dos, jusqu'auprès de la dorsale. Un bleu très foncé ou un noir luisant règne sur la partie supérieure du marsouin, et une teinte blanchâtre sur sa

partie inférieure.

Un épiderme très doux au toucher, mais qui se détache facilement, et une peau très lisse, recouvrent une couche assez épaisse d'une graisse très blanche.

Le premier estomac, auquel conduit l'œsophage qui a des plis longitudinaux très-profonds, est ovale, très-grand, très-ridé en dedans, et revêtu à l'intérieur d'une membrane veloutée très-épaisse. Le pylore de cet estomac est garni de rides très-saillantes et fortes, qui ne peuvent laisser passer que des corps très-peu volumineux, interdisent aux alimens tout retour vers l'œsophage, et par conséquent empêchent toute véritable rumination.

Un petit sac, ou, si l'on veut, un second estomac conduit dans un troisième, qui est rond, et presque aussi grand que le premier. Les parois de ce troisième estomac sont très-épaisses, composées d'une sorte de pulpe assez homogène, et d'une membrane veloutée, lisse et fine; et les rides longitudinales qu'elles présentent, se ramifient, pour ainsi dire, en rides obliques.

Un nouveau sac très petit conduit à un quatrième estomac membraneux, criblé de pores, conformé comme un tuyau, et contourné en deux sens opposés. Le cinquième, ridé et arrondi,

10

aboutit à un canal intestinal, qui, plissé longitudinalement et très-profondément, n'offre pas de cœcum, va, en diminuant de diamètre, jusqu'à l'anus, est très-mince auprès de cet orifice, et peut avoir, suivant Major, une longueur égale à douze fois la longueur du cétacée \*.

Les reins ne présentent pas de bassinet, et sont partagés en plusieurs lobes.

Le foie n'en a que deux; ces deux lobes sont très peu divisés : il n'y a pas de vésicule du fiel.

Le canal hépatique aboutit au dernier estomac; et c'est dans cette même cavité que se rend le canal pancréatique.

On compte jusqu'à sept rates inégales en volume, dont la plus grande a la grosseur d'une châtaigne, et la plus petite celle d'un pois.

Le cerveau est très-grand à proportion du volume total de l'animal; et

<sup>\*</sup> On doit consulter le savant et intéressant article publié par mon confrère Cuyier, sur le marsonin, dans la Ménagerie du Muséum d'histoire naturelle.

si l'on excepte les singes et quelques autres quadrumanes, il ressemble à celui de l'homme, plus que le cerveau d'aucun quadrupe de p notamment par sa largeur, sa convexité, le nombre de ses oreonvolutions, leur profondeur, et sa saillie au dessus du cervelet.

Les vertèbres du com sont au nombre de sept, et les dorsales de treize. Mais le nombre des vertèbres lombaires, sacrées et coccygiennes, paroît varier : ordinairement cependant il est de quarante-pinq pur quarante-sint cès trois sortes de vertebres occupent alors trente-sept cinquantièmes de la longueur totale de la colonne vertébrale; et les vertèbres du cou n'en occupent pas deux.

Au reste, les apophyses transversales des vertèbres lombaires sont utrès-

grandes; ce qui sert à expliquenta force que le marsonin a dans sa queue. Ce cétacée a de chaque côté treize côtes, dont six seulement abourtssent au sternum, qui est un peu recourbé et comme divisé en deux branches.

Mais considérons de nouveau l'ensemble du marsouin.

## HISTOIREINATURBLLE

Nous verrons que sa lungueur totale peut aller jusqu'à plus de trois mètres,

et son poids à plus de dix myriagrammes.

La distance qui sépare l'orifice des évents, de l'extrémité du museau, est endinairement égale aux trois vingt-sixièmes de la longueur de l'animal; la longueur de la mageoire pectorale égale cette distance; et la largeur de la nageoire de la queue atteint presque le quart de la longueur totale du cétacée.

Cette grande largeur de la caudale, : cette étendue de la rame principale du marsouin, ne contribuent pas peu à cette vîtesse étonnante que les navigateurs ont remarquée dans la natation de ce dauphin, et à cette vivacité de mouvemens, qu'aucune fatigue ne paroît suspendre, et que l'œil a de la peine · à suivre.

De marsoinn, devant lequel les flots s'ouvrent, pour ainsi dire, avec tant de docilité, paroît se plaire à surmonter l'action des courans et la violence des vagues que les grandes marées pous-sent vers les côtes ou ramènent vers

-la haute mer.

Lorsque la tempête bouleverse l'océan, il en parcourt la surface avec facilité, non seulement parce que la puissance électrique, qui, pendant les orages, règne sur la mer comme dans l'atmosphère, le maîtrise, l'anime, l'agite, mais encore parce que la force de ses muscles peut aisément contre-balancer la résistance des ondes soulevées.

Il joue avec la mer furieuse. Pourroit-on être étonné qu'il s'ébatte sur l'océan paisible, et qu'il se livre pendant le calme à tant de bonds, d'évolutions et de manœuvres?

Ces mouvemens, ces jeux, ces élans, sont d'autant plus variés, que l'imitation, cette force qui a tant d'empire sur les êtres sensibles, les multiplie et les modifie.

Les marsouins en effet vont presque toujours en troupes. Ils se rassemblent sur-tout dans le temps de leurs amours: il n'est pas rare alors de voir un grand nombre de mâles poursuivre la même femelle; et ces mâles éprouvent dans ces momens de trouble une ardeur si

grande, que, violemment agités, transportés, et ne distinguant plus que l'objet de leur viverecherche, ils se précipitent contre les rochers des rivages, ou s'élancent sur les vaisseaux, et s'y laissent prendre avec assez de facilité, pour qu'on pense en Islande qu'ils sont, au milieu de cette sorte de délire, entièrement privés de la faculté de voir.

Ce temps d'aveuglement et de sensations si impérieuses se rencontre or-

dinairement avec la fin de l'été.

La femelle reçoit le mâle favorisé en se renversant sur le dos, en le pressant avec ses pectorales, ou, ce qui est la même chose, en le serrant dans ses bras.

Le temps de la gestation est, suivant Anderson et quelques autres observateurs, de six mois; il est de dix mois lunaires, suivant Aristote et d'autres auteurs anciens ou modernes; et cette dernière opinion paroît la seule conforme à l'observation, puisque communément les jeunes marsouins vienpent au jour vers l'équinoxe d'été.

La portée n'est le plus souvent que

d'un petit, qui est déjà parvenu à une grosseur considérable lorsqu'il voit la lumière, puisqu'un embryon tiré du ventre-d'une femelle, et mesuré par Klein, avoit près de six décimètres de longueur.

Le marsouin nouveau-né ne cesse d'être auprès de sa mère, pendant tout le temps où il a besoin de teter; et ce temps est d'une année, dit Otho

Fabricius.

Il se nouruit ensuite, comme ses père et mère, de poissons qu'il saisit avec autant d'adresse qu'il les poursuit

avec rapidité.

On trouve les marsouins dans la Baltique; près des côtes du Groenland et du Labrador; dans le golfe Saint-Laurent; dans presque tout l'Océan atlantique; dans le grand Océan; auprès des îles Gallapagos, et du golfe de Panama, où le capitaine Colnett en a vu une quantité innombrable; non loin des rivages occidentaux du Mexique et de la Californie: ils appartiennent à presque toutes les mers. Les anciens les ont yus dans la mer Noire; mais on

croiroit qu'ils les ont très peu observés dans la Méditerranée. Ces cétacées paroissent plus fréquemment en hiver qu'en été dans certains parages; et dans d'autres, au contraire, ils se montrent pendant l'été plus que pendant l'hiver.

Leurs courses ni leurs jeux ne sont pas toujours paisibles. Plusieurs des ty-rans de l'océan sont assez forts pour troubler leur tranquillité; et ils ont par-ticulièrement tout à craindre du physétère microps, qui peut si aisément les poursuivre, les atteindre, les déchirer et les dévorer.

Ils ont d'ailleurs pour ennemis un grand nombre de pêcheurs, des coups desquels ils ne peuvent se préserver, malgré la promptitude avec laquelle ils disparoissent sous l'eau pour éviter les

traits, les harpons ou les balles.

Les Hollandois, les Danois, et la plupart des marins de l'Europe, ne recherchent les marsouins que pour l'huile de ces cétacées; mais les Lapons et les Groenlandois se nourrissent de ces animaux. Les Groenlandois, par exemple, en font bouillir ou rôtir la chair, après

l'avoir laissée se corrompre en partie et perdre de sa dureté; ils en mangent aussi les entrailles, la graisse, et même la peau. D'autres salent ou font fumer la chair des marsouins.

Les navigateurs hollandois ont distingué dans l'espèce du marsouin, une variété qui ne diffère des marsouins ordinaires que par sa petitesse; ils l'ont nommée ouette.

# LE DAUPHIN ORQUE \*.

CE nom d'orque nous rappelle plusieurs de ces fictions enchanteresses

\* Delphinus orca.

Épaulard.

Oudre.

Dorque, dans plusieurs départemens mé-

ridionaux de France.

Grampus, en Angleterre (voyez, au sujet de ce nom grampus, l'ouvrage du savant Schneider sur la Synonymie d'Artédi, page 155).

Fann-fiskar-hnydengen, en Islande.

Spekhugger, en Norvege.

Hval hund, ibid.

Springer, ibid.

Orc-svin, en Danemarck.

Tandthoye, ibid.

Oparé, en Suède.

Kosatky, en Russie.

Delphinus orca. Linne, édit. de Gmelin. Épaulard où oudre. Bloch, édition de

Castel.



DAUPHIN Orque . 2. DAUPHIN Névarnak . DAUPHEN Ventru .

que nous devons au génie de la poésie. Il retrace aux imaginations vives, il réveille dans les cœurs sensibles, les noms fameux et les aventures touchantes, et d'Andromède et de Persée, et d'Angélique et de Roland; il porte notre pensée vers l'immortel Arioste couronné au milieu des grands poètes de l'antiquité. Ne repoussons jamais ces heureux souvenirs: ne rejetons pas

Le dauphin épaulard. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Delphinus rostro sursum repando, etc.

Mantissa, M. 2, p. 523.

Id. Artedi, gen. 76, syn. 106.

Faun. Suecic. 52.

Gunn. Act. Nidros. 4, p. 110.
Balæna minor, ntrâque maxillâ dentată,

Sibbaldi, Raj. p. 15.

Delphinus (orca) pinua in dorso una, dentibus obtusis. Briss. Regn. anim. p. 373, n. 4.

Orea. Bellon, Aquat. p. 16, fig. p. 18. Espaular. Rondelet, première partie, liv. 16, chap. 9.

Muller, Zoolog. Dan. Prodrom. p. 8,

n. 57.

Oth. Fabric. Faun. Groenland. 46. Hunter, Transact. philos. année 1787.

les fleurs du jeune âge des peuples; elles peuvent embellir l'autel de la Nature, sans voiler son image auguste. Disons cependant, pour ne rien dérober à la vérité, que l'orque des naturalistes modernes n'est pas le tyran des mers qui a pu servir de type pour les tableaux de l'ancienne mythologie, ou de la féerie qui l'a remplacée. Nous avons vu en écrivant l'histoire du physétère microps, que ce cétacée auroit pu être ce modèle.

L'orque néanmoins jouit d'une grande puissance; elle exerce un empire redoutable sur plusieurs habitans de l'océan. Sa longueur est souvent de plus de huit mètres, et quelquefois de plus de dix; sa circonférence, dans l'endroit le plus gros de son corps, peut aller jusqu'à cinq mètres; et même, suivant quelques auteurs, sa largeur égale plus de la moitié de sa longueur. On la trouve dans l'Océan atlan-

On la trouve dans l'Océan atlantique, où on l'a vue, auprès du pôle boréal, dans le détroit de Davis, vers l'embouchure de la Tamise, ainsi qu'aux environs du pôle antarctique; et elle a





1. Crane et Machoire supérieure du DAUPHIN (")

2. Machore inférieure du DAUPHIN Orque.

été observée par le capitaine Colnett dans le grand Océan, auprès du golfe de Panama\*. Le voisinage de l'équateur et celui des cercles polaires peuvent donc lui convenir; elle peut donc appartenir à tous les climats.

La couleur générale de ce cétacée est noirâtre; la gorge, la poitrine, le ventre, et une partie du dessous de la queue, sont blancs; et l'on voit souvent derrière l'œil une grande tache

blanche.

La nageoire de la queue se divise en deux lobes dont chacun est échancré par-derrière; la dorsale, placée de manière à correspondre au milieu du ventre, a quelquefois près d'un mètre, et demi de hauteur. La tête se termine par un museau très-court et arrondi : elle est d'ailleurs très-peu bombée; et même, lorsqu'on l'a dépouillée de ses tégumens, le crâne paroît non seule-

<sup>\*</sup> A Voyage to the south Atlantic for the purpose of extending the sperma ceti whale fisheries, etc.; by captain James Colnett. London, 1798.

## LE DAUPHIN GLADIATEUR \*.

CE cétacée ressemble beaucoup à l'orque; mais ses armes réelles sont plus puissantes, et ses armes apparentes sont plus grandes. Sa dorsale, qu'on a comparée à un sabre, est beaucoup plus haute que celle de l'orque. D'ailleurs, cette nageoire est située trèsprès de la tête, et presque sur la nuque. Sa hauteur surpasse le cinquième de

<sup>\*</sup> Delphinus gladiator.

Grampus, par des Anglois.

Haa-hirningur, en Islande.

Killer-trasher, sur les côtes des États-Unis.

Delphinus orca, var. B. Linne, édition de Gmelin.

Dauphin épée de mer. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Id. Bloch, édition de R. R. Castel.

Delphinus pinna in dorso una gladii recurvi æmula, dentibus acutis, rostro quasi truncato. Brisson, Regn. anim. p. 372, n. 3.

la longueur totale du cétacée, et ce cinquième est souvent de deux mètres. Cette dorsale est recourbée en artière. un peu arrondie à son extrémité, assez alongée pour ressembler à la lame du sabre d'un géant; et cependant à sabase elle a quelquefois trois quarts de mètre de largeur. La peau du dos s'étend au dessus de cette proéminence, et la couvre en entier.

Le museau est très-court; et sa surface antérieure est assez peu cour-bée pour que de loin il paroisse comme

tronqué.

Les mâchoires sont aussi avancées l'une que l'autre. Les dents sont aigues.

Delphinus dorsi pinna altissima, dentibus subconicis parum incurvis. Muller, Zaolog. Dan. Prodrom. p. 8, n. 57.

Schwerdt-fisch. Anderson, Island. p. 255.

Crantz, Groenland. p. 152.

Noch ein ander art grosse fische. Murt. Spitzb. p. 94.

Poisson à sabre. Voyage de Pages vers le

pôle du Nord, tome II, p. 142.

Delphinus (maximus) pinna majori acuminata, has hirningur. Voyage en Islande, par Olafsen et Poselsen.

TOME II.

L'œil, beaucoup plus élevé que l'ouverture de la bouche, est presque aussi rapproché du bout du museau que la commissure des lèvres.

La pectorale est très-grande, trèsaplatie, élargie en forme d'une énorme spatule, et compose une rame dont la longueur peut être de deux mètres, et la plus grande largeur de plus d'un mètre.

La caudale est aussi très-grande : elle se divise en deux lobes dont chacun a la figure d'un croissant et présente sa concavité du côté du museau. La largeur de cette caudale est de près de trois mètres.

Voilà donc deux grandes causes de vîtesse dans la natation et de rapidité dans les mouvemens, que nous présente le gladiateur; et cet attribut est confirmé par ce que nous trouvons dans des notes manuscrites dont nous devons la connoissance à sir Joseph Banks. Mon illustre confrère m'a fait parvenir ces notes, avec un dessin d'un gladiateur mâle pris dans la Tamise le 10 juin 1793. Ce cétacée, après

avoir été percé de trois harpons, remorqua le bateau dans lequel étoient
les quatre personnes qui l'avoient blessé, l'entraîna deux fois depuis Blackwall jusqu'à Greenwich, et une fois
jusqu'à Deptford, malgré une forte
marée qui parcouroit huit milles dans
une heure, et sans être arrêté par les
coups de lance qu'on lui portoit toutes
les fois qu'il paroissoit sur l'eau. Il expira devant l'hôpital de Greenwich. Ce
gladiateur, dont nous avons fait graver
la figure, avoit trente-un pieds anglois
de longueur, et douze pieds de circonférence dans l'endroit le plus gros
de son corps.

Pendant qu'il respiroit encore, aucun bateau n'osa en approcher, tant on redoutoit les effets terribles de sa grande masse et de ses derniers efforts.

La force de ce dauphin gladiateur rappelle celle d'un autre individu de la même espèce, qui arrêta le cadavre d'une baleine que plusieurs chaloupes remorquoient, et l'entraina au fond de la mer.

Les gladiateurs vont par troupes:

lors même qu'ils ne sont réunis qu'au. nombre de cinq ou six, ils osent attaquer la baleine franche encore jeune; ils se précipitent sur elle, comme des dogues exercés et furieux se jettent sur un jeune taureau. Les uns cherchent à saisir sa queue, pour en arrêter les redoutant les mouvemens : les autres l'attaquent bles mouvemens; les autres l'attaquent vers la tête. La jeune baleine, tourmentée, harassée, forcée quelquefois de succomber sous le nombre, ouvre sa vaste gueule; et à l'instant les gladiateurs affamés et audacieux déchirent ses levres, font pénétrer leur museau en sanglanté jusqu'à sa laugue, et en dévorent les lambeaux avec avidité. La voyageur de Pages dit avoir vit une jeune baleine fuir devant une troupe cruelle de ces yoraces et bagdis gladiaportenainsi l'empresonte des dests meurtrières de ices féroces dauphins,

Mais, cas cétacées ne parviennent pas toujours à rencontrer, combattre, vaincre et immoler de jeunes baleines : les poissons forment leur proie ordi-

naire. 🚋 👍 : of acceptable Je lis dans les notes manuscrites dont je dois la connoissance à sir Joseph Banks, que pendant une quinzaine de jours, où six dauphins gladiateurs furent vus dans la Tamise, sans qu'on pût les prendre, les aloses et les carrelets furent extraordinairement mares.

: On a troivé les cétacées dont nous parlons: dénsi le détroit de Davis et lans la Méditentanée d'Amérique, ainsi qu'auprès du Spitzberg. Ils peuvent fourne de l'huile assez bonne pour être recherchée.

brun presque noir, et leur partie inférieure d'un beau blanc. Cette couleur blanche est relevée par une tache noir râtre, très-longue, très-étroite et pointue, qui s'étend de chaque côté de la queue en bande langitudinale, et s'avance vers la pectorale, comme un appendice du manteau brun ou noirâtre de l'animal. On peut voir aussi, entre l'œil et la dorsale, un croissant blanc qui contraste fortement avec les nuances foncées du dessus de la tête.

# LE DAUPHIN'NÉSARNACK\*.

Cz cétacée a le corps et la queue trèsalongés. Sa plus grande épaisseur est entre les bras et la dorsale : aussi, dans cette partie, son dos présénte-t-d une grande convexité. La tête proprement dite est arrondie; mais le museau, qu'on en distingue très-facilement, est aplati, et un peu semblable à un bcc d'oie ou de canard, comme celui du dauphin vulgaire. La mâchoire ioférieure avance plus que celle d'enhaut: l'une et l'autre sont garnies de quarante ou quarante-deux dents presque cylindriques, droites et très-émous

Muller, Prodrom. Zoolog. Dan. 56.

Act. Nidro. 4, 3.

M. Oth. Fabric. Fauna Groenland. p. 49.

<sup>\*</sup> Delphinus nesarnack.

Dauphin nésarnack. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

sées au sommet, même lorsque l'animal est jeune.

L'évent est situé au-dessus de l'œil, mais un peu plus près du bout du mu-

seau que l'organe de la vue.

Les pectorales sont placées très-bas, et par conséquent d'une manière trèsfavorable à la natation du nésarnack, mais petites, et de plus échancrées; ce qui diminue la surface de cette rame.

La dorsale, peu étendue, échancrée et recourbée, s'élève à l'extrémité du dos la plus voisine de la queue, et se prolonge vers la caudale par une saillie longitudinale, dont la plus grande hauteur est quelquefois un vingt-deuxième de la longueur totale du cétacée.

Les deux lobes qui composent la caudale sont échancrés, et leurs extré-

mités courbées en arrière.

La couleur générale du nésarnack est noirâtre; quelques bandes transversales, d'une nuance plus foncée, la relèvent souvent sur le os; une teinte blanchâtre paroît sur le ventre et quelquefois sur le bas des côtés de ce dauphin.

Ce cétacée a soixante vertèbres, et

n'a pas de cœcum.

Sa longueur totale est de plus de trois mêtres. La caudale a plus d'un

demi-mètre de largeur.

On le prend difficilement, parce qu'il s'approche peu des rivages. Il est cependant des contrées où l'on se nourrit de sa chair, de son lard, et même de ses entrailles.

On a écrit que la femelle mettoit bas pendant l'hiver. Son lait est gras et

nourrissant.

Le nésarnack vit dans l'Océan atlantique septentrional.

\*\* TAUPHO DIODON\*\*

In the second of the sec

C'é dauphin parvient à une longueur qui égale celle de quelques physétères et de quelques cachalots. Un diodon pris auprès de Londres en 1783 avoit sept mètres de longueur; et le savant anatomiste Hunter, qui en a publié la première description dans les Transactions de la société royale, a eu dans sa collection le crâne d'un dauphin de la même espèce, qui devoit être long de plus de treize mètres.

Ce cétacée a le museau aplati et alongé, comme celui du dauphin vulgaire et comme celui du nésarnack; mais sa máchoire inférieure ne pré-

<sup>\*</sup> Delphinus diodon.

Hunter, Transact. philosoph. année 1787. Dauphin à deux dents. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

sente que deux dents, lesquelles sont aigues et situées à l'extrémité de cette mâchoire d'en-bas. Le front est convexe. La plus grande grosseur de ce diodon est auprès des pectorales, qui sont petites, ovales, et situées sur la même ligne horizontale que les commissures des lèvres. La dorsale, trèsvoisine de l'origine de la queue, est conformée comme un fer de lance, pointue et inclinée en arrière. La caudale montre deux lobes échancrés. La couleur générale du cétacée est d'un brun noirâtre, qui s'éclaircit sur le ventre.

### LE DAUPHIN VENTRU \*.

Ce cétacée ressemble beaucoup à l'orque: il a de même le museau trèscourt et arrondi; mais sa mâchoire inférieure n'est pas renslée comme celle
de l'orque. Au lieu du gonslement que
l'on ne voit pas dans sa mâchoire d'enbas, son ventre, ou, pour mieux dire,
presque toute la partie inférieure de son
corps, offre un volume si considérable,
que la queue paroît très-mince. On croit
cette queue proprement dite d'autant
plus étroite, que sa largeur est inférieure, à proportion, à celle de la
queue de presque tous les autres cétacées; elle a même ce petit diamètre
transversal dès son origine, et sa forme
générale est presque cylindrique.

<sup>\*</sup> Delphinus ventricosus.

Hunter, Transact. philosoph. année 1787. Épaulard ventru. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Très-près de cette même queue s'élève la dorsale, dont la figure est celle d'un triangle rectangle, et qui par conséquent est plus longue et moins haute que celle de plusieurs autres dauphins.

Des teintes noirâtres sont mêlées avec le blanc de la partie inférieure de l'animal. Cette espèce, dont les naturalistes doivent la connoissance à Hunter, parvient au moins à la longueur de

six mètres.

# LE DAUPHIN FÉRÈS\*

Cr cétacée, dont le professeur Bonnaterre a le premier publié la description, a le dessus de la tête élevé et convexe, et le museau arrondi et très-court. Une mâchoire n'avance pas plus que l'autre. On compte à celle d'en-haut, ainsi qu'à celle d'en-bas, vingt dents inégales en grandeur, et dont dix sont plus grosses que les autres, mais qui sont toutes semblables par leur figure. La partie de chaque dent que l'alvéole renferme, est égale à celle qui sort des gencives, et représente un cône recourbé et un peu aplati : l'autre partie est arrondie à son sommet, ovoide, et divisée en deux lobes par une rainure longitudinale. La

Dauphin férès. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

<sup>\*</sup> Delphinus feres.

peau qui recouvre le férès est fine et noirâtre. Ce dauphin parvient à une longueur de près de cinq mètres. Celle de l'os du crâne est le septième ou à peu près de la longueur totale du cétacée.

Le 22 juin 1787, un bâtiment qui venoit de Malte, ayant mouillé dans une petite plage de la Méditerranée, voisine de Saint-Tropès, du département du Var, fut bientôt environné d'une troupe nombreuse de férès, suivant une relation adressée par M. Lambert, habitant de Saint-Tropès, à M. l'abbé Turles, chanoine de Fréjus, et envoyée par ce dernier au professeur Bonnaterre\*. Le capitaine du bâtiment descendit dans sa chaloupe, attaqua un de ces dauphins, et le perça d'un trident. Le cétacée, blessé et cherchant à fuir, auroit entraîné la chaloupe, si l'équipage n'avoit redoublé d'efforts pour la retenir. Le férès lutta avec une nouvelle violence; le trident

<sup>\*</sup> Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

se détacha, mais enleva une large portion de muscles : le dauphin poussa quelques cris ; tous les autres cétacées se rassemblèrent autour de leur compagnon; ils firent entendre des mugissemens profonds, qui effrayèrent le capitaine et ses matelots, et ils voguèrent vers le golfe de Grimeau, où ils rencontrèrent, dans un grand nombre de pêcheurs, de nouveaux ennemis. On les assaillit à coups de hache; leurs blessures et leur rage leur arrachoient des sifflemens aigus. On tua, dit-on, près de cent de ces férès; la mer étoit teinte de sang dans ce lieu de carnage. On trouva les individus immolés remplis de graisse; et leur chair parut rougeatre comme celle du bœuf.

## LE DAUPHIN DE DUHAMEL!

ous consactons à la mémoire du savant et respectable Duhamel ce cétacée qu'il a fait connoître, et dont la description et un dessin lui avoient été envoyés de Vannes par M. Desforzes Mailland. Un individu de cette espèce avoit été pris auprès de l'embouchure de la Loire. Il y avoit passé les mois de mai, juin et juillet, blessé dans sa nageoire dorsale, se tenant entre deux petites îbes, s'y mourrissant facilement des poissons qui y abondent, et y poursuivant les marsouins avec une sorte de fureur. Il avoit plus de six mètres de longueur, et son plus grand dia-mètre transversal n'étoit que d'un mètre ou environ. Ses dents, au nombre de

<sup>&#</sup>x27; Delphinus Duhameli.

<sup>·</sup> Traité des pêches.

vingt-quatre à chaque mâchoire, étoient longues, et indiquoient la jeunesse de l'animal. L'orifice des évents avoit beaucoup de largeur. La distance entre cette ouverture et le bout du museau n'égaloit pas le tiers de l'intervalle compris entre l'œil et cette même extrémité. L'œil étoit ovale et placé presque audessus de la pectorale, qui avoit un mêtre de long et un demi-mêtre de large. On voyoit la dorsale presque au-dessus de l'anus. La mâchoire inférieure, la gorge et le ventre présentoient une couleur blanche, que faisoit ressortir le noir des nageoires et de la partie supérieure du cétacée. La peau étoit très-douce au toucher.

## LE DAUPHIN DE PÉRON\*.

Nous donnons à ce dauphin le nom du naturaliste plein de zèle qui l'a observé, et qui, dans le moment où j'écris, brave encore les dangers d'une navigation lointaine, pour accroître le domaine des sciences naturelles. Les cétacées de l'espèce du dauphin de Péron ont la forme et les proportions du marsouin. Leur dos est d'un bleu noirâtre, qui contraste d'une manière très-agréable avec le blanc éclatant du ventre et des côtés, et avec celui que l'on voit au bout de la queue, à l'extrémité du museau, et à celle des nageoires.

\* Delphinus Peronii.

Delphinus leucoramphus. Manuscrits envoyés au Muséum national d'histoire naturelle, par le citoyen Péron, l'un des naturalistes de l'expédition de découvertes commandée par le capitaine Baudin.

Ils voguent en troupes dans le grand Océan austral. Le citoyen Péron en a rencontré des bandes nombreuses, nageant avec une rapidité extraordinaire, dans les environs du cap sud de la terre de Diémen, et par conséquent vers le quarante-quatrième degré de latitude australe.

# LE DAUPHIN DE COMMERSON \*

Les trois grandes parties du mande, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, dont on peut regarder la Nouvelle-Hollande comme une prolongation, se terminent, dans l'hémisphère austral, par trois promontoires fameux, le cap de Horn, le cap de Bonne-Espérance et celui de Diémen. De ces trois promontoires, les deux plus avancés vers le pôle antarctique sont le cap de Diémen et le cap de Horn. Nous avons vu des troupes nombreuses de dauphins remarquables par leur vélocité et par l'éclat du blanc

<sup>\*</sup> Delphinus Commersonii.

Le jacobite.

Le marsouin jacobite.

Tursio corpore argenteo, extremitatibus nigricantibus. Commerson, manuscrits adresses à Buffon, et remis par Buffon à Lacepède.

et du noir qu'ils présentent, animer les environs du cap de Diémen, où le naturaliste Péron les a observés : nous allons voir les environs du cap de Horn montrer des bandes considérables d'autres dauphins également dignes de l'attention du voyageur par le blanc res-plendissant et le noir luisant de leur parure, ainsi que par la rapidité de leurs mouvemens. Ces derniers ont été décrits par le célèbre Commerson, qui les a trouvés auprès de la terre de Feu et dans le détroit de Magellan, lors du rélèbre voyage autour du monde de notre; Bougainville. Mais le blanc et le poir sont distribués bien différemment sur les dauphins de Péron et sur cena, de Commerson: sur les premiers, le dos est noir, et l'extrémité des museau, de la queue et des nageoires. offre un très beau blanc; sur les seconds, le noir ne paroît qu'aux extré-mités, et tout le reste reluit comme une sur face polie, blanche, et, pour ainsi dire, argentée. C'est pendant l'été de l'hémisphère austral, et un peu avant le sols-tice, que Commerson a vu ces dauphins

### 262 HISTOIRE NATURELLE.

argentés, dont les brillantes couleurs ont fait dire à ce grand observateur qu'il falloit distinguer ces cétacées même parmi les plus beaux habitans des mers. Ils jouoient autour du vaisseau de Commerson, et se faisoient considérer avec plaisir par leur facilité à l'emporter de vîtesse sur ce bâtiment, qu'ils dépassoient avec promptitude, et qu'ils enveloppoient avec célérité au milieu de leurs manœuvres et de leurs évolutions.

Ils étoient moins grands que des marsouins. Si, contre nos conjectures, les dauphins de Commerson et ceux de Péron n'avoient pas de nageoire dorsale, nous n'avons pas besoin de dire qu'il faudroit les placer dans le genre des delphinaptères, avec les bélugas et les sénedettes.

# LES HYPÉROODONS:

# L'HYPÉROODON BUTSKOPF:

Le corps et la queue du butskopf sont très-alongés. Leur forme générale est conique; la base du cône qu'ils forment se trouve vers l'endroit où sont placées les nageoires pectorales. La tête a près d'une fois plus de hauteur

Butskopff.

Delphinus orca (butskopf). Linné, édition de Gmelin.

Butskopf. Mart. Spitzb. p. 93. Id. Anderson, Isl. p. 252.

Id. Crantz, Groenland. p. 151,

On trouvera au commencement de cette Histoire le tableau des ordres, des genres et des espèces de cétacées.

<sup>\*</sup> Hyperoodon butskopf. Grand souffleur à bec d'oie.

### 264 HISTOIRE NATURELLE

que de largeur; mais sa longueur est égale, ou presque égale, à sa hauteur, Au-descous du front, qui est très convexe, on voit un museau trèsaplati. On n'a trouvé que deux denta à la mâchoire d'en-bas; ces deux dents sont situées à l'extrémité de cette mâchoire, coniques et pointues : mais il y a sur lé contour de la mâchoire supérieure, et, ce qui est bien remarquable, sur la surface du palais, des dents très petites, inégales, dures et aigues. Cette distribution de dents sur le palais est le véritable caractère distinciif du genre dont nous nous occupons, et celui qui nous a suggéré le

Bottle-head, or slounders-head. Dale,

Harwich , 4, 11, tab. 14.

Nebbe haul, or beaked whale Pontoppid. Norw. 1, 123.

Beaked. Pennant, Zoolog. Britann. p. 59, n. 10.

Observations sur la physique, l'histoire naturelle et les ares, mars 1789.

Buts kopper. Eggede, Groenl. p. 56. Le dauphin butskopf. Bonnaterne, planches de l'Encyclopédie méthodique.

nomique nous avons donné à ce grou-pe\*. Nous devons faire d'autant plus d'attention à cette particularité, que plusieurs espèces de poissons ont leur palais hérissé de petites dents, et que par conséquent la disposition des dents du butskopf est un nouveau trait qui lie la grande tribu des cétacées avec les autres habitans de la mer, lesquels, ne respirant que par des branchies, sont forcés de vivre au milieu des eaux. D'un autre côté, non seulement le butskopf est le seul cétacée qui ait le palais garni de dents, mais on ne connoîtencore aucun mammifère qui sat des dents attachées à la surface du palais. A la vérité, on a découvert depuis peu, dans la Nouvelle-Hollande, des quadrupèdes revêtus de poils, qu'on a nommés ornithorhynques à cause de la ressemblance de leur museau avec un bec aplati, qui vivent dans les marais, et qui ont des dents sur le palais : mais ces quadrupèdes ne sont couverts que

TOME II.

<sup>\*</sup> Hyperoon, en grec, signifie palais; et

### 266 HISTOIRE NATURELLE

de poils aplatis, et, pour ainsi dire; épineux; ils n'ont pas de mamelles; et, par tous les principaux traits de leur conformation, ils sont bien plus rapprochés des quadrupèdes ovipares que des mammifères.

Au reste, les deux mâchoires du butskopf sont aussi avancées l'une que l'autre.

La langue est rude et comme dentelée dans sa circonférence; elle adhère à la mâchoire inférieure, et sa substance ressemble beaucoup à celle de la

langue d'un jeune bœuf.

L'orifice commun des deux évents a la forme d'un croissant; mais les pointes de ce croissant, au lieu d'être tournées vers le bout du museau, comme dans les autres cétacées, sont dirigées vers la queue. L'orifice cependant et les tuyaux qu'il termine sont inclinés de telle sorte, que le fluide lancé par cette ouverture est jeté un peu en avant : il a un diamètre assez grand pour que, dans un jeune butskopf qui n'avoit encore que quatre mètres ou environ de longueur, le bras d'un enfant ait pu

# des hypéroodons. 267

pénétrer par cette ouverture jusqu'aux valvules intérieures des évents. Les parois de la partie des évents inférieure aux valvules sont composées de fibres assez dures, et sont recouvertes, ainsi que la face intérieure de ces mêmes soupapes, d'une peau brune, un peu épaisse, mais très-douce au toucher.

L'œil est situé vers le milieu de la hauteur de la tête, et plus élevé que

l'ouverture de la bouche.

Les pectorales sont placées très-bas, et presque aussi éloignées des yeux que ces derniers organes le sont du bout du museau. Leur longueur égale le douzième de la longueur totale du cétacée; et leur plus grande largeur est un peu supérieure à la moitié de leur longueur.

La dorsale, beaucoup moins éloignée de la nageoire de la queue que de l'extrémité des mâchoires, se recourbe en arrière, et ne s'élève qu'au dix-huitième ou environ de la longueur totale

du butskopf.

Les deux lobes de la caudale sont

### 268 HISTOIRE NATURELLE

échancrés; et la largeur de cette nageoire peut égaler le quart de la lon-

gueur de l'animal.

La couleur générale du butskopf est brune ou noirâtre; son ventre présente des teintes blanchâtres; et toute la surface du cétacée montre, dans quelques individus, des taches ou des places d'une nuance différente de la couleur du fond.

La peau qui offre ces teintes est mince, et recouvre une graisse jaunâtre, au-dessous de laquelle on trouve une chair très rouge.

Le butskopf parvient à plus de huit mètres de longueur : il a alors cinq mètres de circonférence dans l'endroit

le plus gros du corps.

La portion osseuse de la tête peut peser plus de dix myriagrammes. Elle offire, dans sa partie supérieure, deux éminences séparées par une grande dépression. L'extrémité antérieure des os de la mâchoire d'en-haut présente une cavité que remplit un cartilage, et le bout du museau est cartilagineux. Ces os, ainsi que ceux de la mâchoire inféDES HYPÉROODONS. 269

rieure, sont arqués dans leur longueur, et forment une courbe irrégulière, dont la convexité est tournée vers le bas.

La partie inférieure de l'apophyse molaire, et les angles inférieurs de l'os de la pommette, sont arrondis.

Les poumons sont alongés et se ter-

minent en pointe.

Le cœur a deux tiers de mètre et

plus de longueur et de largeur.

On n'a trouvé qu'une eau blanchâtre dans les estomacs d'un jeune butskopf, qui cependant étoit déjà long de quatre mètres \*. Cet individu étoit femelle; et ses mamelons n'étoient pas encore sensibles.

Il avoit paru en septembre 1788, auprès de Honfleur, avec sa mère. Des pêcheurs les apperçurent de loin; ils les virent lutter contre la marée et se débattre sur la grève : ils s'en approchèrent. La plus jeune de ces feinelles étoit échouée : la mère cherchoit à la

<sup>\*</sup> Journal de physique, mars 1789. — Mémoire de M. Baussard.

### 270 HISTOIRE NATURELLE

remettre à flot; mais bientôt elle échoua elle même. On s'empara d'abord de la jeune femelle; on l'entoura de cordes, et, à force de bras, on la traîna sur le rivage jusqu'au-dessus des plus hautes eaux. On revint alors à la mère; on l'attaqua avec audace; on la perça de plusieurs coups sur la tête et sur le dos; on lui fit dans le ventre une large blessure. L'animal furieux mugit comme un taureau, agita sa queue d'une manière terrible, éloigna les assaillans. Mais on recommença bientôt le combat : on parvint à faire passer un cable autour de la queue du cétacée; on fit entrer la patte d'une ancre dans un de ses évents; la malheureuse mère fit des efforts si violens, qu'elle cassa le cable, s'échappa vers la haute mer, et, lançant par son évent un jet d'eau et de sang à plus de quatre métres de hauteur, alla mourir, à la distance d'un ou deux myriamètres, où le lendemain on trouva son cadavre flottant.

Pendant que M. Baussard, auquel on a dû la description de ce butskopf, disséquoit ce cétacée, une odeur insup-

# DES HYPEROODONS. 271)

portable s'exhaloit de la tête; cette émanation occasionna des inflammations aux narines et à la gorge de M. Baussard: l'âcreté de l'huile que l'on retiroit de cette même tête, altéra et corroda, pour ainsi dire, la peau de ses mains; et une lueur phosphorique s'échappoit de l'intérieur du cadavre, comme elle s'échappe de plusieurs corpe marins et très-huileux lorsqu'ils commencent à se corrompre.

Le butskopf a été vu dans une grande partie de l'Océan atlantique septentrional et de l'Océan glacial arctique.

### FIN

# TABLE ALPHABÉTIQUE

Des Noms donnés aux Cétacées, et dont il est fait mention dans l'Histoire naturelle de ces animaux.

Nota. Les chiffres romains indiquent le tome, et les chiffres arabes indiquent la page.

#### A

ADYPOCIBE, tome II, page 71.

Ambre blanc, II, 93.

gris, II, 56.

renardé, II, 91.

Anarnak groenlandois, II, 39.

Anarnak Groenlandicus, V. Anarnak groenlandois, II, 39.

Andarna fia, V. Baleinoptère museau-pointu 1, 1, 197.

Arbavirksoak, V. Baleine franche, I, 1.

Arbek, V. Baleine franche, I, 1.

#### В

BALENA, V. Baleine franche, I, 1.

— albicans, V. Delphinaptère béluga, II, 154.

— Bellonii, V. Baleinoptère rorqual, I, 185.

— boops, V. Baleinoptère jubarte, I, 176.

— gibbosa, V. Baleine bossue, I, 166.

— gibbosa, var. B. V. Baleine noucuse, I, 163.

— glacialis, V. Baleine nordcaper, I, 152.

— Groenlandica, V. Baleine franche, I, 1.

Balæna musculus, V. Baleinoptère rorqual, I, 185.

- mysticetus, V. Baleine franche, I, 1.

- mysticetus, var. B. V. Baleine nordcaper, I,

- naribus flexuosis, V. Baleine franche, I, 1.

- nodosa, V. Baleine noueuse, I, 163.

- nordcaper, V. Baleine nordcaper, I, 152.

- Rondeletii, V. Baleine franche, I, 1.

- rostrata, V. Baleinoptère muséau-pointu;

- Spitzbergensis, V. Baleine franche, I, 1.

- vera Zorgdrageri, V. Baleine franche, I, 1.

- vulgaris, V. Baleine franche, I, 1.

- (vulgaris Groenlandica) bipinnis, V. Baleine franche, I, 1.

- vulgi, V. Baleine franche, I, 1.

- acuto-rostrata, voyez Baleinoptère museaupointu, I, 197.

Baleine américaine, V. Baleinoptère gibbar, I, 168.

- à bec, V. Baleinoptère museau-pointu, I, 197.

- à bosses, V. Baleine bossue, I, 166.

a six bosses, V. Baleine bossue, I, 166.
blanche, V. Delphinaptère béluga, II, 154.

— (petite), V. Deiphinaptère béluga, II, 154. — de grande baie, V. Baleine franche, I, 1.

- de Sarde, V. Baleine nordcaper, I, 152.

- finback, I, 170.

- franche, I, 1.

- jubarte, V. Baleinoptère jubarte, I, 176.

- rorqual, V. Baleinoptère rorqual, I, 185. - tampon, V. Baleine noueuse, I, 163.

- vulgaire, V. Baleine franche, I, 1.

Baleinoptère jubarte, I, 176.

Balenas, I, 39.

Barbes ou fanons, I, 17.

Bardhvalir, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.

Beaked, V. Hypéroodon butskopf, II, 263. Bec d'oie, V. Dauphin vulgaire, II, 164. Béluga, V. Delphinaptère béluga, II, 154. Bieluga, V. Delphinaptère béluga, II, 154. Blanc de baleine, II, 56. Blund headed, V. Cachalot trumpo, II, 110. Bottle-head, or slounders-head, V. Hypéroodon butskopf, II, 263.
Braunfisch, V. Dauphin marsouin, II, 218.
Bruinvisch, V. Dauphin marsouin, II, 218. Brunskop, V. Dauphin marsouin, II, 218. Bunch whale, V. Baleine noueuse, I, 163. Butskopff, V. Hypéroodon butskopf, II, 263. Buts-kopper, V. Hypéroodon butskopf, II, 263. Buur-hval, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.

CACHALOT (grand), V. Cachalot macrocéphale, II, 41.

- (petit), V. Cachalot svineval, II, 116.

- à dents en faucille, V. Physétère microps, II , 132.

- blauchâtre, II, 119.

- cylindrique, V. Physale cylindrique, II, 121. - de la Nouvelle-Angleterre, voyez Cachalot trumpo, II, 110.

- macrocéphale, II, 41.

- microps, V. Physétère microps, II, 132.

— mular, V. Physétère mular, II, 149. — svineval, II, 116.

- trumpo , II , 110.

- (variété A. du) trumpo, V. Physétère orthodon, II, 145. Cachelot, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.

Canal adipocircux, II, 71.

Capidolio, V. Baleinoptère rorqual, I, 185. - V. Delphinaptère sénedette, II, 162.

Caschelotte, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.

# DONNÉS AUX CÉTACÉES. 275

Catodon albicans, V. Cachalot blanchâtre, II,

- macrocephalus, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.

- macrocephalus, V. Cachalot trumpo, II, 110. - macrocephalus, var. B. V. Cachalot blan-

châtre, II, 119.

- svineval, V. Cachalot svineval, II, 116. - trumpo, V. Cachalot trumpo, II, 110.

DAUPHIN à deux dents, V. Dauphin diodon; II , 249.

- beluga, V. Delphinaptère béluga, II, 155. - butskopf, V. Hypéroodon butskopf II, 263.

- de Commerson, II, 260.

— de Duhamel, II, 256.

- de Péron, II, 258.

- diodon , II , 249.

- épaulard, V. Dauphin orque, II, 234.

- épée de mer, V. Dauphin gladiateur, II, 240.

- ferès, II, 253.

— gladiateur, II, 240. — marsouin, II, 218.

- nésarnack, II, 246.

- orque, II, 234. - ventru, II, 251.

Delphin, V. Dauphin marsonin, II, 218.

Delphinaptère béluga, II, 155.

- sénedette, 11, 162.

Delphinapterus beluga, V. Delphinaptere béluga, il, 155.

- senedetta, V. Delphinaptere senedette, II, 162.

Delphinios, II, 210.

Delphinus antiquorum, V. Dauphin vulgaire, П, 164.

Delphinus Commersonii, V. Dauphin de Commerson, II, 260.

— delphis, V. Dauphin vulgaire, II, 164.

— diodon, V. Dauphin diodon, II, 249.

— Duhameli, V. Dauphin de Duhamel, II, 256. - feres, V. Dauphin férès, II, 253. - gladiator, V. Dauphin gladiateur, II, 240. - leucas, V. Delphinaptère béluga, II, 155. - leucorámphus, V. Dauphin de Péron, II, 258. - nesarnack, V. Dauphin nésarnack, II, 246. - orca, V. Dauphin orque, II, 234. - orca (butskopf), V. Hypéroodon butskopf II, 263. - orca, var. B. V. Dauphin gladiateur, II, 240.
- Peronii, V. Dauphin de Péron, II, 258. — phocæna, V. Dauphin marsouin, II, 218. — prior, V. Dauphin vulgaire, II, 164. - ventricosus, V. Dauphin ventru, II, 251. Delphis, V. Dauphin vulgaire, II, 164. Der rechte Groenlandische walfisch, V. Baleine franche, I, 1. Dogling, V. Baleinoptère museau-pointu, I; 197. Dolphin, V. Dauphin vulgaire, II, 164. Dolphin-tuymebaar, V. Dauphin vulgaire; II, 164. Dorque, V. Dauphin orque, II, 234. Dritte species der cachelotte, V. Physétère microps, II, 132. Dudleyi balæna, V. Cachalot trumpo, II, 110.

### E

EENHIORNING, V. Narwal vulgaire, II, 7. Einhorn, V. Narwal vulgaire, II, 7. Epaulard, V. Dauphin orque, II, 234. — ventru, V. Dauphin ventru, II, 251. Espaular, V. Dauphin orque, II, 234.

# DONNÉS AUX CÉTACÉES. 277

F

FANN-FISKAR-HNY DENGEN, V. Dauphin orque, II, 234.
Fanons, I, 14.
Fianfiro, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.
Fin-fish, V. Baleinoptère gibbar, I, 168.
Finnfisch, V. Baleinoptère gibbar, I, 168.
Finne-fisk, V. Baleinoptère gibbar, I, 168.
Flèche (la) de la mer, II, 192.

G

GRAMEUS, V. Dauphin gladiateur, II, 240. — V. Dauphin orque, II, 234. — V. Dauphin vulgaire, II, 164.

H

HAA-HIRNINGUR, V. Dauphin gladiateur, II, 940.
Hieros ichthys, II, 213.
Hippo Dyarrithe, II, 199.
Hofrung, V. Dauphin vulgaire, II, 164.
Hrafn-reydur, V. Baleinoptère, jubarte, I, 176.
Hrafn-reydus, V. Baleinoptère jubarte, I, 176.
Hrefna, V. Baleinoptère jubarte, I, 176.
Humphack whale, V. Baleine noueuse, I, 163.
Hundfiskur, V. Dauphin marsouin, II, 218.
Hunfubaks, V. Baleinoptère gibbar, I, 168.
Huns-hval, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.
Hussisk, V. Baleine franche, I, 1.
Hvalfisk, V. Baleine franche, I, 1.
Hvalfisk, V. Baleine franche, I, 1.
Hval-hund, V. Dauphin orque, II, 234.
Hypéroodon butskopf, II, 263.

I

ILL-HWEL, V. Cachalot macrocéphale, U. 41.

J

JACOBITE (le), V. Dauphin de Commerson; II, 260. Jubartes, V. Baleinoptère jubarte, I, 176. Jupiterfisch, V. Baleinoptère jubarte, I, 176.

### K

KAIZILOT, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.
Kaskelot, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.
Kegutilik, V. Cachalot svineval, II, 116.
Kepolak, V. Baleinoptère gibbar, I, 168.
Kepokarsoac, V. Baleinoptère gibbar, I, 168.
Kepokarsoac, V. Baleinoptère jubarte, I, 176.
Keporkak, V. Baleinoptère jubarte, II, 176.
Kernektok, V. Narwal vulgaire, II, 7.
Killeluak, V. Narwal vulgaire, II, 7.
Killertrasher, V. Dauphin gladiateur, II, 240.
Knabbel-visch, V. Baleine bossue, I, 166.
Knobbel-visch, V. Baleine bossue, I, 166.
Knoten-fisch, V. Baleine bossue, I, 166.
Knoten fisch der knobbe fisch, V. Baleine bossue, I, 166.
Knoten fisch der knobbe fisch, V. Baleine bossue, I, 166.
Knobbe-herre, V. Physétère microps, II, 132.
Kosatky, V. Dauphin orque, II, 234.
Kraken, I, 4.

### $\mathbf{L}$

LEIPTER, V. Dauphin vulgaire, II, 164. Licorne de mer, V. Narwal vulgaire, II, 7. Lighval, V. Narwal vulgaire, II, 7. Lilie-hual, V. Baleine nordcaper, I, 152.

### M

Maris sus, V. Dauphin marsouin, II, 218. Marsopa, V. Dauphin marsouin, II, 218. Marsoin, V. Dauphin vulgaire, II, 164.

DONNÉS AUX CÉTACÉES. 279 Marsouin blanc, V. Delphinaptère béluga, II, - franc, V. Dauphin marsouin, II, 218. - jacobite, V. Dauphin de Commerson, II, 260. Marswin, V. Dauphin marsouin, II, 218. Meerschwaim, V. Dauphin marsouin, II, 218. Meerschwein, V. Dauphin marsouin, II, 218. - V. Dauphin vulgaire, II, 164. Ministre de Jupiter marin, II, 213. Mokas, V. Cachalot macrocéphale, II, 41. Monodon, V. Narwal vulgaire, 11, 7. - monoceros, V. Narwal vulgaire, II, 7. - narhwal, V. Narwal vulgaire, II, 7. Monodon spurius, V. Anarnak groenlandois, II, 39. Morskaja-swinja, V. Dauphin marsouin, II, Mular (le), V. Physétère mular, II, 149.

#### N

- V. Delphinaptère sénedette, II, 162. Mular Nierembergii, V. Physétère mular, II,

149.

NAA-HVAL, V. Narwal vulgaire, II, 7.
Narhval, V. Narwal vulgaire, II, 7.
Nar-hval, V. Narwal vulgaire, II, 7.
Narhwal, V. Narwal vulgaire, II, 7.
— oder einborn, V. Narwal vulgaire, II, 7.
— oder einborn, V. Narwal vulgaire, II, 7.
Narwal Anderson, II, 37.
— microcéphale, II, 31.
Narwalus Andersonianus, V. Narwal Anderson, II, 37.
— microcephalus, V. Narwal microcéphale, II, 31.
Narwalus vulgaris, V. Narwal vulgaire, II, 7.
Nisa, V. Dauphin marsouin, II, 218.
Nise, V. Dauphin marsouin, II, 218.

Niser, V. Dauphin marsouin, II, 218. Nochein ander art grosse fische, V. Dauphin gladiateur, II, 240.

Nordcaper austral, I, 161.

— occidental, I, 152.
Nordkaper, V. Baleine nordcaper, I, 152.
Nordkapper, V. Baleine nordcaper, I, 152.
Nebbe haul, or beaked whale, V. Hypéroodon
butskopf, II, 263.

### O

OFARE, V. Dauphin orque, II, 234. Orc-svin, V. Dauphin orque, II, 234. Orca, V. Dauphin orque, II, 234. Oudre, V. Dauphin orque, II, 234.

#### P

Peiene rouge, V. Cachalot macrocéphale; II, 41.
Peis mular, V. Delphinaptère sénedette, II, 162.
Penvisch, V. Baleine noueuse, I, 163.
Pfflokfisch, V. Baleine noueuse, I, 163.
Pffock fisck, V. Baleine noueuse, I, 163.
Phocæna, V. Dauphin marsouin, II, 218.
Physale cylindrique, II, 121.

Physalus cylindricus, V. Physale cylindrique; II, 121. Physeter, V. Delphinaptère sénedette, II, 162.

— catodón, V. Cachalot svineval, II, 116. — macrocephalus, V. Cachalot macrocéphale;

II, 41. Physeter microps, V. Physetere microps, II',

- microps, var. B. V. Physétère orthodon, II,

- mular, V. Physétère mular, II, 149.

- orthodon, V. Physétère orthodon, II, 145.

- tursio, V. Physétère mular, II, 149.

### donnés aux cétacées. 281

Physétère microps, II, 132.

- mular, II, 149.

- orthodon, II, 145.

Pike headed whale, V. Baleinoptère museaupointu, I, 197.

Poisson à sabre, V. Dauphin gladiateur, II, 240.

— blanc, hyüdfiske, V. Cachalot blanchâtre,
II, 119.

Porcus marinus, V. Dauphin vulgaire, II, 164. Porpesse, ou Poirpoisse, V. Dauphin mar-

souin, II, 218.
Porpeisse, V. Dauphin vulgaire, II, 164.
Porpus, V. Dauphin marsouin, II, 218.
Pottfisch, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.
Potfisk, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.
Potvisch, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.
Pou de baleine, I, 95.
Pourceau de la mer, II, 220.

### R

Rebbe hual, V. Baleinoptère museau-pointu; I, 197.
Reider, V. Baleinoptère gibbar, I, 168.
Rengis fiskar, V. Baleinoptère jubarte, I, 176.
Rod-kammen, V. Cachalot macrocéphale, II, 41.
Roi de la mer, II, 214.
Ror-hual, V. Baleinoptère gibbar, I, 168.
Rorqual, V. Baleinoptère rorqual, I, 185.
— à ventre cannelé, V. Baleinoptère rorqual, I, 185.

S

SANDHUAL, V. Baleine franche, I, 1, Sarde, V. Baleine nordcaper, I, 152. Schwerdt-fisch, V. Dauphin gladiateur, II, 240, Scras whale, V. Baleine bossue, I, 166. Sculfish, I, 76.

Sénedette, V. Delphinaptère sénedette, II, 164. Serbio, V. Baleine franche, I, 1. Shortead, I, 75. Sietback, V. Baleine franche, I, 1. Sildqual, V. Baleine nordcaper, I, 1,52. Simon, V. Dauphin vulgaire, II, 164. Slichteback, V. Baleine franche, I, 1. Skidis fiskar, V. Baleinoptère gibbar, I, 167. Souffleur, V. Baleinoptère rorqual, I, 185. - V. Delphinaptère sénedette, II, 162. - (grand) à bec d'oie, V. Hypérdodon butskopf, II, 263. Spekhugger, V. Dauphin orque, II, 234. Sperma ceti, V. Cachalot blauchâtre, II, 119. - ceti, V. Cachalot macrocéphale, II, 41. - ceti whale, V. Cachalot trumpo, II, 110. Springen, V. Dauphin vulgaire, II, 164. Springer, V. Dauphin orque, II, 234. Stant, 1, 76. Staur-himing, V. Physétère microps, II, 132. Steipe-reydur, V. Baleinoptère rorqual, I, 185, Steype-reydus, V. Baleinoptère rorqual, I, 185. Stor-hval, V. Baleinoptère gibbar, I, 167. Sue-hval, V. Cachalot macrocéphale, II, 41. Sulphur bottom, V. Baleinoptère jubarté, I, 176. Svine-hval, V. Cachalot svineval, II, 116, Swinia-morska, V. Dauphin marsouin, II, 218.

#### $\mathbf{T}$

TANDTOYE, V. Dauphin orque, II, 254.
Tauvar, V. Narwal vulgaire, II, 7.
Tikagusik, V. Physétère microps, II, 152.
Tkakæ, V. Baleine franche, I, 1.
Tonyn, V. Dauphin marsouin, II, 218.
Trold-hual, V. Cachalot macrocéphale, II, 41;
Trumblare, V. Dauphin marsouin, II, 218.
Trumpo, V. Cachalot trumpo, II, 110.

### donnés aux cétacées. 283

Tuequal, V. Baleinoptère gibbar, I, 168. Tugalik, V. Narwal vulgaire, II, 1. Tumberello, V. Dauphin vulgaire, II, 164. Tumler, V. Dauphin marsouin, II, 218. Tummler, V. Dauphin vulgaire, II, 164. Tunomlik, V. Baleinoptère gibbar, I, 168. Tursio, V. Dauphin marsouin, II, 218.

#### U

Uniconnu marinum, V. Narwal vulgaire, II, 7.

VALLENA, V. Baleine franche, I, 1. Vatushalr, V. Baleine franche, I, 1. Vinvisch, V. Baleinoptère gibbar, I, 168. Vivelle, I, 98.

#### W

WALVISCHVANGST, V. Physale cylindrique; II, 121.
Weisfisch, V. Cachalot blanchâtre, II, 119.

- V. Delphinaptere béluga, II, 154.

- V. Physétère microps, II, 152.
Whale, V. Baleine franche, I, 1.
Whalffisch, V. Baleine franche, I, 1.
Whallvisch, V. Baleine franche, I, 1.
Witfisch, V. Delphinaptère béluga, II, 154.

- oder weissfisch, V. Delphinaptère béluga, II, 154.

II, 154.

### $\mathbf{Z}$

ZEE-VARK, V. Dauphin marsouin, II, 218. Zweite species der cachelotte, V. Physétère orthodon, II, 145.

### FIN DE LA TABLE.

DE L'IMPRIMERIE DE PLASSAN,

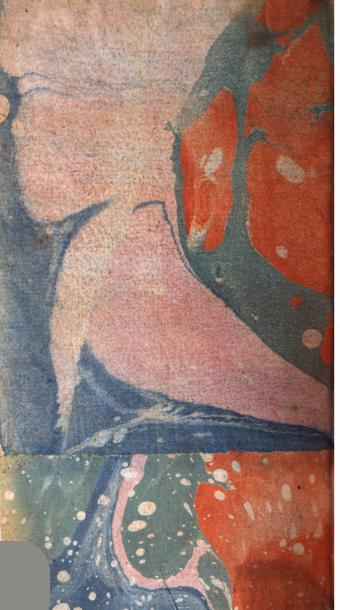

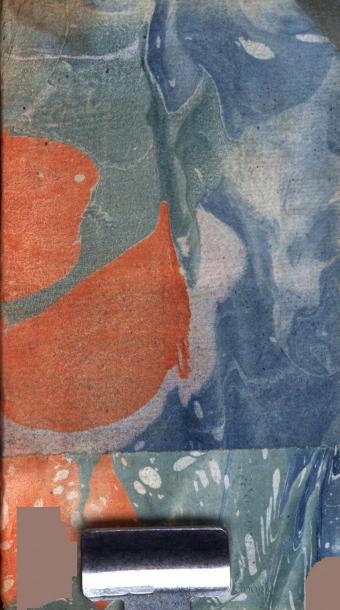

